

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

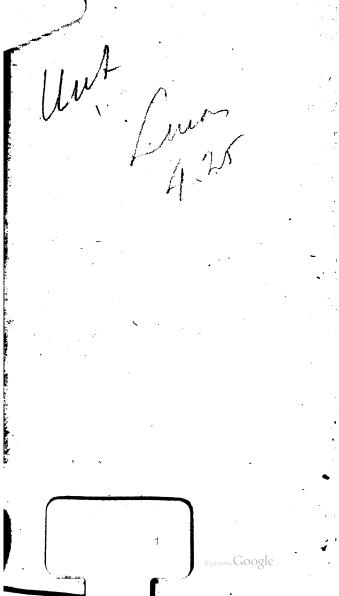

DH . .F45 D23





# HISTOIRE

DES

# COMTES

DΕ

## FLANDRE,

Depuis l'établissement de ses Souverains, jusques à la Paix générale de Ryswick, en 1697.



#### A LA HAYE;

Chez MEYNDERT UYTWERF,
E T
LOUIS ET HENRI VAN DOLE,
Marchands Libraires.

M. DC. XCVIIL



A SON
ALTESSE
ELECTORALE
MONSEIGNEUR
LE DUC

## BAVIERE.



Il ne faut que jetter les \* 2 yeux

... Digitized by Google

yeux sur le titre de cet Ouvrage pour être convaincu, qu'il ne peut être Dedié plus légitimement qu'à VôTRE ALTESSE ELECTO-RALE. Vous avez donné tant de marques de Pradence & de Valeur à la défense des Païs-Bas, que la Flandre qui en fait la plus considérable partie, ne pouvoit mieux s'acquiter de ce qu'elle doit en particulier à VôTRE ALTESSE, qu'en lui offrant l'Histoire de ses Souverains. Cen'est pas pour vous proposer des Exemples que vous deviez imiter, puisqu'il y a peu de Héros dans

l'Histoire des Siecles passez, à qui l'an ne puisse Vous comparer avec justice; ce n'est seulement que pour rappeller en Vatre mémoire le glorieux souvenir de Vos grandes actions, par la Lecture de tout ce que les Souverains de cette illustre Province, ont fait de plus mémorable. Quand VÔTRE ALTESSE lira dans cette Histoire tout ce que Robert le Jerofolimitain, Thierri d'Alface, & Philippe d'Alface sonfils ont entrepric & executé, pour fairi triomphor le Christianisme sur la Loi de Niahomet, 🗗 remetere les Chrétiens en possels10n

fession de la Terre Sainte ; Vous n'y verrez rien de plus grand que ce que Vous avez fait Vous même, lorsque Vous avez planté sur les murs de Belgrade l'Etendart de la Croix, à la place de celui du Croissant. Lorsque Vous jetterez les yeux sur les grandes choses qu'Alexandre de Parme, & l'Archi duc Albert ont executées dans les dix-sept Provinces, pour y maintenir l'autorité duPrince,Vous n'y remarquerez rien qui n'ait du rapport à tout ce que Vous avez fait & soûtenu avec tant de courage & de fermeté pour met-

tre-les Pais-Bas Espagnols à couvert des entreprises d'un Ennemi puissant & redoutable. Enfin VOTRE AL-TESSE remarquera dans cet Abregé des .. Kies des Comtes de Flandre, les glorieuses Alliances qu'ils ont contractées de tems en tems avec Vôtre auguste Maison. Cë sont lå, MONSEL GNEUR, les puissans motifs qui nous ont engagé · à entreprendre l'Impression de cet Ouvrage, pour le Consacrer aux pieds de Vô-TRE ALTESSE, comme une marque du profond respect, & de la soumission,

# EPITRE. mission, aues laquelle nons sommes,

### MONSEIGNEUR,

#### De Vôtre Altesse Electorale

Les trés-humbles & trés-obéiffans Serviteurs,

MEYNDERT UYTWREE.

ET

LOUIS ET HENRI VAN DOLE.



#### GENERALE

DELA

## FLANDRE.

Justice que l'on compare le Monde à un Théâtre, puis qu'il change souvent de décorations, se qu'il offre aujourd'hui à nos yeux toute autre chose que ce qu'il avoit representé à nos Peres dans les Siécles précédens. C'est ce qu'on a vû arriver dans des Royaumes se des Nations entières, comme dans l'Allemantières, comme dans l'Allemantes

gne aujourd'hui si dissérente de re qu'elle étoit du tems de Tacite: aussi bien que dans les Païs-Bas. - Mais c'est particuliérement dans la Flandre, qui en est la plus belle partie, qu'on a éprouvé corre verité. Pour en être convaincu, il n'y a qu'à envisager la peinture qu'en ont faite les anciens. Historiens, depuis Jules Cesar jusqu'au neuviéme Siécle, & la comparer avec ce qu'elle est depuis cinq Siécles ou environ, & l'on verra la différence qu'il y a entre l'ancienne Flandre, couverte de vastes & épaisses Forêts, habitée par des Peuples Sauvages, grossiers & éloignez du commerce de tous le reste des hommes: & la Flandre moderne, où l'on voit de vastes Campagnes fertiles en bleds & en påturages, ornée d'un grand nombre de Villes grandes, riches & marchandes, auffi peuplée qu'aucun.

cun autre Païs de l'Europe, & dans les Villes & dans la Campagne; où l'on voit un trés grand nombre de beaux Bourgs & Villages, si voisins l'un de l'autre que les Espagnols entrans pour la première fois dans la Flandre, prirent cette grande Province pour une seule Ville, n'étant pas plûtôt sortis d'un Bourg qu'ils entroient dans l'autre. Quoiquel'on puisse dire, que la Flandro a perdu une partie de certe beauté, par les fréquentes guerres survenuës entre les François & les Espagnols, & parl'établissement de la République des Provinces-Unies, qui ont attiré chez elles une grande partie du Commerce, dont cette Province jouissoit presque seule dans tout le Pais-Bas, les Géographes & les Historiens la nomment d'une commune voix, le plus beau & le plus riche Com-

té de l'Europe, & dont la possession a été presque de tout tems enviée des Princes Voisins.

Elle a pour Limites du côté du Levant, le Brabant de qui elle est separée par la riviere de l'Éscaut, & une partie du Comté de Hainaut; au Couchant, la Mer d'Angleterre, & la rivière d'Aa qui la separe de l'Artois; au Nort l'Ocean, Germanique, ou Mer d'Allemagne, & l'une des Embourchures de l'Escaut nommé le Hont; & au Midi, l'Artois, le Cambresis & cette partie du Hainaut, où sont les Villes de Valenciennes & de Condé.

Du tems du Jules Cesar, elle n'avoit point de nom particulier, & elle étoit partagée entre les Peuples, que le même Auteur dans ses Commentaires, appelle Morins, Nerviens, & Pleumosiens; quelques-uns y ajoûtent encore les Menapiens, & les Atre-

Atrebates ou Arteliens: & elle était comprise dans cette partie de la Gaule Belgique qua les Romains dans la division des Gaules, appelloient Belgica Secunda. Le nom de Flandre, qui lui a été donné depuis, ne peut lui avoir été imposé, que vers le tems que les Gots, les Vandales & les Huns en furent chassez par les Fran-Quelques - uns assûrent qu'elle l'a emprusté de Flandebert neveu de Clodion le Cheyelu z, Roide France; d'autres de Flandrine femme de Lideric II. Forestier de Flandre. Les autres le font dériver de la qualité quiétant fort expodu Climat Le au foufic imperueux des vents du Nort, a tire son nom du mot Latin, Flantibus. Quelques-uns le rirent de la qualité de la Terre, qui alt humide & marécageuse 2. &c qui le formant en road, prend la figure d'une Tarte, qu'on

qu'on appelle en Langue du Pais Vlacmen ou Vlayen. On veut aussique ce nom lui ait été imposé à cause des fréquentes inon: dations de la Mer, exprimées par ce mot Vol-lanen, qui signifie une terre inondée par les flots de la Mer. Peut-être aussi qu'il lui a été donné à cause du grand Concours de plusieurs Nations qui s'y sont jettées; ce qui est fignisié par le mot Alleman Ve-le haderen Ensin l'on assure avec plus d'apparence de verité que les arcs & les fléches qui étoient anciennement les Armes ordinainaires des Flamans, & qu'on ap: petle on Alteman Vlaenderen, ont donné lieu de l'appeller ainfil Mais passons du nom de la chose à la chose même, & parlons de sa division. La Flandre étant combée sous la domination des François, étoit divisée en Flandre Forestiere, où selon le mot Latin,

tin, Nemorosa, & en Flandre Maritime; en Latin Aluaria. L'établissement que les Rois de France firent de Forestiers ou Gouverneurs de la Flandre en 631. du tems de Clotaire II. peut avoir donné lieu à cette division, puisque dans les Lettres Patentes qu'ils leur accordoient, en les commettant à la garde de ce Païs; il leur ordonnoient nonseulement de veiller à la confervation des Païs couverts de ces vastes & épaisses: Forêts, qui faisoient une partie de la Forêt des Ardennes, & qui couvroient la plus grande partie de la Flandre, mais encore de la Côte Maritime. de Flandre, qui étoit souvent infestée par les Corsaires & par les Peuples du Nort, qui y faifoient des descentes. & l'on appelloit cette partie de la Flandre du mot Latin Assuaria, c'est à dire, Orageuse : à cause des tem-

tempêtes de l'Ocean, qui pouffoient les Flots bien avant dans la terre, où à cause du Flux & Reflux de la Mer qu'on appelle en Latin Æstus Maris.

Cette division à changé sous la troisiéme race des Rois de France, & depuis que les Empeneurs ont étendu les droits de l'Empiresur la Flandre, dont ils possedoient cette partie qu'on appelle le Comté d'Alost où la Flandre Imperiale. Ainsi la Flandre fut divisée en Teutone ou Flamingante, Gallicane ou Wallone, & Imperiale. La Flandre Trutone ou Flamingante, est ainsi nommée, parce que le Peuple y parle Flaman, quiest un langage derivé de la langue Allemande, ou plûtôt, comme je croi, parce que l'Empereur Charlemagne distribua dans cette partie de la Flandre une Colonie de quatre-vingt mille Saxons, qu'il AVOIT

avoit fait venir d'Allemagne pour y habiter. Cette partie de la Flandreest la plus riche, la plus peuplée, & la plus grande des trois, puis quelle comprend toute cette étendue de Pais qui est entre l'Escaut, la Lis, la Riviere d'Aa. & la Mer Oceane, & qu'elle renterme les Villes de Gand Capitale de la Flandre, de Bruges, d'Ypres, Courtray, l'Ecluse, Ostende, Nieuport, Dunquenke, Bergue St. Vinoc Furnes, Dixmude, Bourbourg, & Mont-Caffel, sans y comprendre un trés grand nombre de beaux Bourgs & Villages. La Ville de Gand autrefois siriche, si peuplée, & si puissare qu'elle donnoit la Loi à ses Souversins, & faisoit tête aux plus puillans Rois, auxquels ellapposoit des Armées de cinquante mille hommes, pourroit soule soumir de matière à un volume entier; mais elle perdit beau-

beaucoup de son ancienne splendeur, en perdant ses Priviléges & ·ses Franchises, qui lui furent ôtées par l'Empereur Charles V. qu'elle avoit élevé dès sa plustendre enfance, pour être un jour la principale cause de sa ruine. Elle n'a pas laissé de reprendre une partie de son premier éclat, & elle est encore aujourd'hui une des plus grandes Villes de l'Europe, mais beaucoup plus par la gran-deur de son enceinte, que par le nombre de ses Edifices, qui ayant été fort diminué, depuis ce châtiment, y a laissé de grandes places wuides. La Ville de Bruges Jeconde la Ville de Gand en grant deur & en magnificence y puis qu'elle renferme dans ses murs plus de 60. Egliscs, & qu'elle em; braffe un Commerce tres conflició table, par le grand hombre de Canaux qui y abourisser; & qui dui donnent une communication aiféc

DE EA FLANDRE. nifée avec toutes les Villes Voisines; & c'est ce qu'il y a de plus à remarquer dans la Flandre Teutone, où l'industrie des habitans a pratiqué vn trés grand nombre de ces fleuves artificiels, par lesquels ils se communiquent toutes Jeurs marchandises & entretiennent leur Négoce. Ces deux Villes sont trés anciennes, puisque celle de Gand attribue sa fondation à Jules Cefar; & que celle de Bruges porte son antiquité dans son surnom de Bruges l'antienne. Je passe ici sous silence la description de ces Villes, aussibien que des autres dont on troutrouvera un détail assez ample & assez curieux dans le Livre intitulé Les Délices des Païs-Bas, Imprimé à Bruxelles en l'année 1697. Au reste la Flandre Teutone est arrosée des Rivières de l'Escaut, de la Lis, la Colme, l'Yper, l'Aa, le Dendre & le Rupçl.

pel. La Flandre Gallicane ou Wallone tire fon nom de la France nommée en LatinGallia, de qui ses Peuples ont emprunté leur Langue, qui est un François corrompu. Elle est séparée de la Flandre Teutone par la Riviére de Lis, & arrosée des Rivières de l'Escaut, de Scarpe & de Deule; elle est trés fertile en bleds dont elle fournit les Provinces Voisines. Ses principales Villes font Tournay, & Douay, qui sont deux Villes trés anciennes, & particulièrement celle de Tournay, que l'on tient avoir été bâtie six cens ans avant la venue de N. S. Jesus-Christ; la Ville de l'Isle, qui est beaucoup plus moderne que les deux autres n'ayant été entourée du murailles que depuis l'an 1007., mais bien plus grande, plus belle & plus riche que les deux autres : celle d'Orchies est maintenant peu de chofe.

La

La troisième partie de la Flandre est nommée Imperiale, parce qu'elle relevoit autrefois de l'Empire, à qui les Comtes d'Alost en faisoient hommage; on l'appelle aussi le Comté d'Alost, du nom de sa Ville Capitale; les autres Villes sont Grandmont & Termonde; l'Escaut & le Dendre sont les Rivières qui l'arrosent.

Pour ce qui regarde la Religion du Pais, les Flamans ont demeuré dans les ténébres du Paganilme julqu'au fixiéme Siecle, vers le commencement duquel St. Waaft Eveque d'Arras y porta les lumières de l'Evangile, quoi qu'il y côt déja été annoncé par les Saints Martirs Platon & Chrisolius, qui furent martirisez à Tournay dès le temps de l'Empereur Diocletien; & par les S. S. Fuscien & Victoria qui le précherent dans Terotienne Ville Gapitale des Morins ou Arrefiens

siens, lesquels étant retombez dans l'Idolatrie, St. Remi Eveque de Reims, les en retira en leur envoyant pour Ouvrier de la Vigne de Jesus-Christ, St. Antimonde qui en fut le premier Evêque, & qui delà étendit la Foi de Jesus Christ dans la partie Occidentale de la Flandre, qui dépendoitentiérement de l'Évêché de Teroüenne; la Flandre Orientale. étant entiérement soûmise -pour le spirituel à l'Evêché de Tournay, qui fut établi l'an 494. par le Pape Felix III, lequel donna à cette Ville pour premier Eveque.St Eleuthére. Cependant l'Idolâtrie n'en fut pas entiére. ment bannie, & il en resta encore des semences qui furent étoufées par la Prédication des Saints Berrin & Vinoc Bretons, & de St. Amant Evêque de Tongres, qui - v travaillerent efficacement à la conversion du Peuple dans le

septième Siecle. Les Flamans. ont toûjours conservé depuis ce tems-là la Religion Chrétienne dans sa pureté, & ils en ont donné des marques par la fondation d'un très grand nombre d'Eglises & de Monasteres trés bien dotez, jusqu'à ce que le changement de Religion y causa de grands desordres, ainsi que dans tout le reste des Païs-Bas: mais le zele des Rois d'Espagne pour le maintien de la verià table Religion l'en a presqu'entierement bannie, & il y a peu de Protestans dans toute la Flandre, si ce n'est dans le Canton qui est occupé par les Hollandois.

Quant à la domination temporelle, la Flandre est aujourd'hui partagée entre les Rois d'Espagne & de France, & les Etats Generaux des Provinces-Unies, le Roi d'Espagne qui en est le Legitime Souverain n'y possede \*\* plus

plus que les Villes de Gand, de Bruges, d'Ostende, de Nieuport, d'Oudenarde & de Termonde; les François en ayant usurpé la plus grande partie par la prise des Villes de l'Isse, Tournay, Doüay, Courtray, Ypres, Dunkerque, Bergue-St.-Vinoc.

Les Etats Generaux des Provinces Unies y possedent les Villes de l'Ecluse & de Huss, & le

Sas de Gandt.

Pour ce qui concerne les Loix, les Flamans n'en ont presque point d'autres que les Loix Municipales, qui ne sont rien autre chose que les Coûtumes Locales, & Ordonnances particulieres de chaque Ville avec son Territoire au desaut desquelles on a recours au Code de Justinien. Entre les Loix que l'on suit en Flandre, il y en a une sort singuliere qui est, qu'on n'y reconnoît point de Bâtard du côté maternel; c'est à dire,

re, que les enfans illegitimes n'y font point privez de la succession de leur Mere, & cette Loy est observée inviolablement dans la Flandre, à moins qu'il n'y air quelque Coûtume particuliere établie par le Prince, qui y deroge; comme font les Coûtumes des Villes de Gand & de Courtrai de-

puis 1557.

Le langage des Flamans étoit autrefois l'Allemantout pur, comme celui de tous les autres Peuples de la Gaule Belgique, mais le Commerce des Nations Etrangeres & le mélange des autres Langues voisines, y a apporté un changement assez notable. Je ne m'amuserai point ici à m'étendre sur l'antiquité de la Langue Teutonique ou Allemande, que Goropius, Becanus & avec lui plusieurs Sçavans soutiennent avoir été la Langue des Cimbres qui passez pour la plus ancienne & la plus \*\*

te de toutes les Langues. Je me contenterai de me servir du témoignage d'Auger Ghilain de Busbeck Gentilhomme Flaman, lequel étant à Constantinople en qualité de Resident de l'Empereur Maximilien II. à la Porte Ottomane, reconnut dans la conversation qu'il eut avec un Asiatique né dans un Païs voisin de la Mer Noire, la ressemblance parfaite du Langage de son Païs avec la Langue Flamande dans un grand nombre de mots, que cet Asiatique écrivoit, & prononçoit de même que les Flamans.

Les Flamans ont été de tout temps fort Belliqueux, comme il a paru du temps de Jules Cesar, qui trouva plus de resistance & plus de valeur dans les Nerviens, que dans tous les autres Peuples de la Gaule Belgique, qui étoient tous fort vaillans & robustes, ce que Cesar attribuoit à leur manie-

re

re de vivre sobre, & simple, & fort éloignée de la vie molle & delicieuse, des autres Gaulois qu'il dompta avec moins de peine. Leurs descendans n'ont point dégeneré de leur courage, comme il a paru dans les guerres qu'ils ont soutenuës contre toute la Puissance de la France, commandée par ses Rois même, qui ont eu bien de la peine à les vaincre, & en ont été. quelquefois vaincus. J'en prens à témoin les Batailles de Courtray & de Mont-en-Puele, données fous le Régne de Philippe le Bel; de Montcassel, sous Philippe de Valois, & de Rosebeque, sous Charles IV. Les François furent vaincus honteusement dans celle de Courtray, & s'ils furent victorieux dans les autres, ils acheterent bien cher leurs Victoires. Dans toutes ces guerres les Elamans firent connoître l'amour qu'ils ont eu de tout tems pour la

#### DESCRIPTION &c.

Liberté, pour le maintien de laquelle on a vû la seule Ville de Gand mettre soixante mille de ses habitans sous les armes. Au reste les Flamans sont fidéles, laboricux, ingenicux,& fort inventifs, témoins les arts & manufactures qui y ont fleuri de tout tems, & ont fort enrichi la Flandre, qui contient environ 30. Villes murées sans y comprendre de beaux & grands Bourgs, qui peuvent passer pour des Villes; onze cent cinquante quatre Villages, quarente huit Abbayes, dont la plûpart sont trés riches; cinq Vicomrez qui sont Gand, Ypres, Furnes, Bergue St. Vinoc & Harlebeck; trois Principautez, Steenhuse, Gaure, & Epinoy; quatre Ports, l'Ecluse, Ostende, Nieuport & Dunkerque, & 31. Chatellenies.

AVANT-



Sur la création & les Privileges des Comtes de Flandre.

Henpereur Constantin le Grand voulant recompenser le merite de ses Courtisans par des degrez d'honneur, fut le premier qui établit dans sa Cour la dignité de Comte, qui n'étoit qu'un titre d'honneur, qui leur donnoit un libre accès aupres de la personne du Prince, qu'ils accompagnoient nonseulement lors qu'il paroissoit en public, mais encore dans les plus secrets appartemens de son Palais, dans ses entretiens familiers, & même dans ses repas. Le même Empereur rendit encore ce titre, plus bonorable & d'une plus grande au-

authorité, en donnant des Emplois considerables à ceux qui en étoient pourvûs, & en le conferant aussi à ceux qui étoient déja constituez dans les dignitez, de telle sorte que tous ceux qui étoient employez au service du Prince soit dans sa Cour, ou ailleurs, étoient qualifiez de Comtes. De là vient que les uns étoient appellez Comtes du Sacré Patrimoine, du Palais ou des Liberalitez de l'Empereur; d'antres les Comtes d'Orient, d'Afrique &c. Cette dignité que les Empereurs n'accorderent d'abord que pour un tems limité, le fut ensuite pour toute la vie; les Empereurs d'Allemagne, & les Rois de France, & partien. lierement Hugues Capet la rendirent hereditaire. La dignité de Comte de Flandre établie par Charles le Chauve en faveur de Baudouin Bras de Fer son gendre, est de cette derniere espece, & les premiers Comtes de Flandre l'ont transmise à leurs

leurs Successeurs sans aucune interruption depuis le commencement de son institution, qui arriva l'an 863. jusqu'à present ; & ils ont toujours retenu le titre de Comtes, bien que quelques uns aient pris dans leur titre la qualité de Princes de Flandre, de Marquis du Royaume de France, & de Marquis de Flandre. Les Flamans expriment la dignité de Comte, par le mot Alleman Grauwen, qui signifie un homme à qui la vieillesse a blanchi les cheveux, pour nous marquer que ceux qui remplissent ces dignitez doivent étre tels, parce qu'on suppose qu'ils doivent avoir plus de sagesse & plus d'experience que les autres hommes à qui ils doivent commander. D'autres venlent que le mot de Grave, qui signifie Comte en Flaman, se derive du mot Graf, qui en Langue Saxonne signifie un fuge ou un President, puisqu'en effet

effet les Comtes & autres dignitéz femblables n'étoient anciennement établis dans les Provinces par les Rois & les Empereurs, que pour y rendre la justice, & c'est ce que plusieurs Comtes de Flandre ont pratique eux-mêmes.

· On s'étonnera peut-être que les Comtes de Flandre, qui sont les plus anciens de toute la Gaule Bel. gique se soient contentez de ce titre, & qu'ils l'ayent toujours conserve depuis Baudouin Bras de Fer jusqu'à present, pendant que les Comtez de Gueldre, de Brabant, de Luxembourg, & autres qui n'ont été bonorées de ce titre qu'après la Flandre, ont été erigées en Duchez; mais cela vient Jans doute de ce que les Comtes de Flandre, qui sont les plus anciens de l'Europe, ont mieux aimé conferver la qualité de Comtes, qu'ils avoient acquise depuis tant de tems que

que de l'avilir par quelque nouveau titre, & qu'ils ont preferé l'avantage de tenir le premier rang entre les plus anciens Comtes de la Chrétiente à celui d'être placez confusément, & sans distinction dans

le rang des Ducs.

Voici ce qui se pratique ordinairement dans la succession des Comtes de Flandre, lesquels venant à deceder celui qui en est le plus proche heritier, sans aucune preference de sexe, est appelle à ladite Succession, & entre dans l'exercice de sa Souveraineté; ensuite dequoi uyant fixe le jour de son sacre, il s'aproche de Gand, & vient loger à Zuinarde, qui est une Maison Seigneuriale appartenante à l'Abbé de St. Pierre de Gand, d'où étant sorti pour aller en cette Ville, les trois Etats de la Flandre qui sont le Clergė, la Noblesse & les Echevins des Villes, accompagnez des Magistrats de la Ville de Gand, viennent au devant

devant de lui hors de la porte de St. Pierre, & le menent dans l'Abbaye de St. Pierre du Mont Blandin, dont l'Abbé, après avoir celebré pontificalement la Messe, lui ceint l'épée au côté. Cette ceremonie étant achevée, le Prince est mené en pompe dans l'Eglise de St. Bavon; là s'étant approché du grand Autel, il fait serment à la Ville de Gand & à tous les Etats de Flandre, de s'asquiter dignement de tous les devoirs d'un Prince, de proteger l'Eglise, les Orphelins, & les Veuves; de maintenir la Paix, les Privileges, les Loix & les Coûtumes du Pais, & pour donner Atte de sa presence, de son serment & de sa prise de posses. sion, il sonne lui-même deux ou trois fois une des cloches de l'Eglise. Delà étant conduit dans la grande Place de la Ville, il reçoit le serment du Peuple, qui lui promet de conserver sa Personne, son Domaine o ses Etats, o de remplir tous les de-

devoirs, ausquels il est engagé en vertu du serment de fidelité; cette ceremonie se pratique de la même maniere dans toutes les Villes & Châtellenies de la Flandre, où il va pour la premiere fois. Avant que François I. Roi de France eût renoncé à la Souveraineté de Flandres, les Comtes de cette Province n'avoient pas plûtôt pris possession de leurs Etats qu'en cette qualité, ils rendoient bommage aux Rois de France, & aux Empereurs, comme à leurs Souverains, ce qui se pratiquoit en cette maniere. Le Roi étant assis sur son Trône, Le Comte de Flandre s'aprochoit de lui la tête découverte, & sans épée; & apres avoir flechi un genouil en terre, il lui presentoit les deux mains que le Roi entrelassoit dans les siennes, & en même tems le Comte lui Juroit sidelité & obeissance, promettant de le servir contre tous ses ennemis,

ce qu'il disoit en repetant mot pour mot ce que le Chancelier de France lui faisoit dire. Ensuite dequoi le Roi le recevoit au nombre des Comtes & Pairs de son Royaume, & l'ayant fait lever, lui presentoit une de ses joues à baiser. Le Comte ayant été ainst admis à l'hommage, son chapeau, sa robe, sa ceinture, sa bourse & son épée appartenoient aux Herauts d'Armes du Roissavant la coûtume observée de tout temps. Quant à l'hommage qu'il rendoit à l'Empereur pour le Comsté d'Alost, le Paix de Waes, & les quatre Offices, le Comte le faisoit par lui-même, ou par un de ses Deputez, & l'Empereur sans autre ceremonie, se consentoit d'un simple serment de fide lité, ensuite duquel il admettoit be Comte au rang des Princes de l'Empire.

Quant à ce qui regarde la dignité de Pair de France, on ne doit

doit point revoquer en doute que Baudouïn Bras de Fer n'en ait eté revêtu par Charles le Chauve son Beau-pere, en même tems qu'il le fut du titre de Comte de Flandre, ce qui arriva dès l'an 863., d'où l'on doit conclure, que le Comte de Flandre étoit le plus ancien des donze Pairs du Royaume; puisque le Duc de Normandie ne fut bonoré de cette dignité par Charles le Simple, qu'en l'an 909. & le Duc de Bourgogne en 1035, par Hugues Capet, & ainst successivement les autres Pairs du Royaume. Or la principale fonction de res douze Seigneurs, étoit d'affister au sacre du Roi, qui se faisoit dans la Ville de Rheims on ailleurs, de le mettre pour ainsi dire, en possession de son Royaume, & de l'aider de leurs Conseils. La fonction particuliere du Comte de Flandre dans le Sacre du Roi étoit de lui ceindre l'épée au côté, &

de la porter devant lui. Ce fut à l'exemple des Rois de France, que les Comtes de Flandre établirent dans leurs Etats douze Pairs, dont les principaux étoient les Comtes d'Arque, de Boulogne, de St. Paul, de Fauquemont, d'Hedin, de Guines & de Huy. Au reste, le Comte de Flandre avoit ce privilege particulier par dessus tous les autres Pairs, de commander souver ainement dans ses Etats, & de les Gouverner librement; & à la maniere des Rois; & il n'étoit point obligé de comparoître en jugement devant les autres Pairs du Royaume, sinon dans les contestations & debats qui survenoient entre plusieurs Prétendans à la possession de ce Comte, ou bien lorsqu'il refusoit de rendre justice à ses Sujets, qui en ce cas là pouvoient le citer à comparoître en jugement devant les Pairs de France. Il exersoit dans ses Etats tous les Actes de

de Souveraineté; N avoit le pouvoir de lever des Troupes, de faire la Guerre ou la Paix, & de convoquer les Etats de son Pais, quand il lui plaisoit. Il n'étoit oblige à aucun Tribut envers les Rois de France; Il avoit droit de vie & de mort sur ses Sujets, & la puissance d'établir des Edits, d'accorder des privileges & des franchises, de faire battre Monnoye, de faire mettre au Billon les Monnoyes de France qui n'étoient pas de poids, & il pouvoit prendre la qualité de Prince, de Marquis ou de Comte par la grace de Dieu, ce que les Rois de France n'ont accorde à aucun Prince de leur Royaume qu'aux Comtes de Flandre, & aux Ducs de Bretagne; ce qui est une marque évidente de ce Pouvoir Supreme, que les François appellent Souveraineté, & les Latins Majesté. Cependant on doute si les Comtes de Flan-

Flandre ons på prendre la qualité de Souverains, étant bien difficile d'accorder ce titre avec l'obligation de faire hommage aux Rois de France. Le témoignage de Martial semble s'y opposer lors qu'il dit, Que celui qui est Souverain ne doit point avoir d'autre Souverain audessus de lui, bien que les Jurisconsultes, Castrensis, Dece, Curse & Socin ayent été d'un sentiment contraire, lorsqu'ils ent foûtenu que les Ducs de Milan , de Savoye & de Mantoue, quoi qu'obligez de préter Serment de fidelité aux Empereurs, n'en étoient pas motns reputez Sonverains; non plus que les Rois de Bohême & de Naples à qui on ne peut refuser le titre de Majesté, bien que le premier reconnoisse l'Empereur pour son Souverain, & l'autre le Pape.

Aureste , il se trouve peu de  $m{P}$ aïs qui ast produit d'aussi grands Prin-

ves que la Flandre. Beauconp d'entr'eux se sont distinguez par leur magnificence, d'autres par la pieté & par la justice, & presque tous par la valeur. Les Princes de la pre. miere famille des Comtes de Flan. dre, ont fait éclater dans leurs actions beaucoup de pieté, de candeur & de justice, sans parler de leurs vertus, & particulierement de leur generosité. Dans celle qui suit, & qui commença par les enfans de Baudouin le Courageux Comte de Hainaut, on remarque beaucoup d'intrepidité & de grandeur d'ame. Dans celles de Dampierre & de Nevers, qui lui ont succedé, il y a eu peu de Princes qui ne se soient rendus recommendables par leur bravoure. Celle de Bourgogne qui est venuë ensuite a joint la magnificence avec les autres vertus Royales. Et la Maison d'Autriche entée sur celle-ci, a trouvé dans cette Alliance le comble de sa grandeur, & l'établissement

ment d'une Puissance, qui donneroit encore aujourd'hui la Loi à toute l'Europe, si elle avoit été conduite aussi prudemment qu'elle avoit
été sagement établie; si ce n'est qu'on
veuille dire qu'il n'y a point de
Puissance dans le Monde, quelque
grande & quelque bien administrée qu'elle pnisse être, qui puisse
être exempte de l'instabilité & des
vicissitudes si ordinaires aux choses
d'ici bas,

HISTOI-



### HISTOIRE

DES

# COMTES

D E

### FLANDRE.



velie à nôtre égard dans d'épailles ténèbres, à travers desquelles on me découvre rien qu'avec le seçours de quelques soibles conjectures, qui jouvent jettent l'esprit humain dans l'erteur & dans le ménlonge.

#### i Histoire des

C'est ce qui arrive aux Historiens qui ont décrit la Généalogie des prémiers Gonverqueurs ou Forestiers de Flandre, qu'ils oni mêlée de tant de sables, & appuyée sur des fondemens si peu solides, que pour peu que ceux qui sont versez dans l'Histoire veuillent l'examiner, ils en remarqueront aisément la fausseté. Je ne laisserai pas néanmoins de suivre ce que les Auteurs qui ont traité cette matière avant moi, nous en ont laissé par écrit, en essaint le plus qu'il me sera possible de déveloper la vérité, & de la dégagez de tout ce qui approche de la sable.

Je passerai sous silence tous ces Princes imaginaires de la Gaule Belgique, qui ne subsistent que dans les écrits de quelques Historiens visionaires, lesquels pour donner plus de crédit aux fables qu'ils debicent, les vont chercher jusques dans les abimes profonds de la plus obscure antiquité. Je ne parlerai point d'un Golduerus, qu'ils ons érigé en Prince des Morins ou Artesiens, ni d'un Flandebert & de ses Successeurs Odoacre, Raganaire, Phinibert, Gondegore, Phinibert II., sous lequel la Flandre reçût les lumières de l'Evangile, Phinart & plusieurs autres de cette trempe. Je me contenterai de marcher sur les tra-

COMTES DE FLANDRE. 3 ees des Auteurs les plus aprouvez, qui pour trouver l'origine des prémiers Princes de Flandre se sont arrêtez à Lideric le Buc & à 6. de ses Successeurs, qui n'ont tous en que la qualité de Gouverneurs & Forestiers de Flandre, jusqu'à Baudoüin I. dit Bras de Fer, à qui Charles le Chauve donna ce pass en titre de Comté.

## LIDERIC I, die le Buc & 4. de fes Successeurs.

L'An étoit fils de Saluart Prince de Dijon en L'An Bourgogne, & il vivoit du tems de 631. Clotaire Second Roi de France, qui lui donna en l'année 63 1, le Gouvernement de la Flandre toute couverte alors de marécages & de vastes & épaisses Forêts, qui faisoient une partie de la Forêt d'Ardennes, ce qui donna lieu de l'appeller lui & ses Successeurs Forestiers de Flandre. Le surnom de Buc lui fut donné, parce qu'en qualité de Forestier, il faisoit la résidence dans le Château de Buc dont on voit encore, dit-on, des vestiges dans le vieux Château de l'Île, où il rendoit Justice au Peuple. On assure, mais avec peu de certitude, que Dagobert I fils de Clotaire, qui avoit une estime particulière pour Li-A 2

HISTOIRE DES deric, lui donna en mariage une de ses Antoi. sœurs, dont il eut deux fils, Antoine qui nc. 690. lui succéda & qui mourut sans postérité, & Burchard qui prit la place de son frere, Burchard. & qui époula Helwide cousine de Pepin le Gros, Maire du Palais des Rois de Paris & d'Australie, en recompense des services qu'il lui avoit rendus en prénant son parti contre Bertaire, qui étoit aussi Maire Estore- du Palais. De ce mariage fortir Estorede IV. de. Forestier de Flandre, qui engendra Lide-Lideric ric II. surnommé d'Harlebeck, lieu de sa 11. , naissance sur la riviere de Lis, où il se plaisoit beaucoup.. Ce Seigneur par ses verus & par ses belles actions, merita l'estime de Charlemagne, qui lui confiala gar-. de des côtes maritimes de Flandre, & d'une Colonie de Saxons, que cet Empereuravoit fait passer en Flandre, après les avoir domtez pour la septiême sois. Les Flamans, qui en descendojent, rendirent, la pareille aux Saxons leurs ancêtres, lors qu'ayant été appellez avec leurs Voisins par Albert dit l'Ours Duc de la Haute Saxe. & Marquis de Brandebourg du tems de l'Empereur Conrad III. ils établirent des Colonies dans la Saxe & dans la Lulace,

qu'ils

à la place des Peuples qu'Albert avoit vaincus: ce qui paroît par les noms Flamans

....

COMTES DE FLANDRE. qu'ils ont imposez à plusieurs Villes & Bourgs situez sur la riviere d'Elbe, aux environs de la Ville de Wittenberg. Les Chroniques de Flandre font une mention expresse du même Lideric que Chasten gne en recompense de sa vertu, & des fidéles services qu'il lui avoit rendus dans ses Armées, élablit Gouverneur perpetuel des Ports de la Flandre & de tout le Pais, jusques & compris la partie Occidentale de la Forest d'Ardennes; & ce sus principalement en vertu de cette donation de Charlemagne, que les Princes de la Flandre furent mis en possession non sculement du Gouvernement de la Flandre Maritime, mais encore de la Flandre Forestiére, ce qui accrut considerablement leur puissance. Il arriva depuis que ce qu'ils ne possedoient auparavant que par commission, ils le possederent en propre pour eux & pour leurs descendans, soit qu'ils s'en rendissent maitres par force, on que les Souverains leur en accordassent la propriété en récompense de leurs belles actions. Lideric II amount l'an 808, laissant un fils de son; Eponfe 808, Hermengarde fille de Gerard de Roufillois, qui étoir le plus illustre & le plus puissant Seigneur du Tournelis.

A 2

IN-

#### INGHELRAM OU EN-GUERRAND.

A plus grande application de ce Prin-ce fut de purger la Flandre de Voleurs, de mettre la côte Maritime à couvert des descentes des Pirates, d'assurer le repos & la tranquillité des habitans de la Campagne, & de faire abatre une grande quantité de bois, qu'il sit déstricher pour rendre la terre fertile en bleds & en pâturages. S'il eux un soin particulier de ce qui fait la felicité des Peuples, il ne s'appliqua pas avec moins de zele à ce qui regarde le culte Divin, en bâtissant de nonvelles Eglises, & rétablissant celles qui étoient en ruîne. Il sit non-seulement rebâtir les Villes, les Chateaux & les Villa-ges ruinez par les irruptions des Huns, des Vandales & des François dans la Flandre, mais il en ajoûta de nouveaux. Il rendit les rivieres navigables, & il fit cultiver les terres qui étoient naturellement fertiles; enfin il se comporta de telle sorte dans le gouvernement du Païs, qu'en mourant il le laissa son fils Odoacre beaucoup plus riche, plus fertile & plus peuplé qu'il ne l'avoit reçû. Il mourut en 824. ODO-

#### ODOACRE.

CI Inghelram s'attacha à rendre la Flandre abondante en toutes sortes de biens, & à l'embelir de quantité de beaux Edifices. Son fils Odoacre s'appliqua à en 814. étendre les Frontières par la guerre qu'il fit le premier aux Princes Voisins, sur lesquels il conquit plusieurs places fortes. Il fut Heritier de la piété de lon père aussi bien que de sa puissance, en restituant ou faisant restituer à quantité de Monastères . les biens qui avoient été usurpez sur eux à & afin qu'il n'y eut point de tetre inutile dans tout son domaine, il en donna à tous ceux qui en vouloient autant qu'ils en pouvoient cultiver, leur accordant en mêms tems une exemption de tous droits Seigneuriaux l'espace de plusieurs années. Il payoit à l'Abbaye de S. Bauon de Gand la dîme de tout le gibier qu'il prenoit à la chasse, suivant la promesse autentique qu'il en sit à Eynard Abbé de ce lieu. Il fut fort aimé & estimé de l'Empereur Louis le Débonnaire, au service duquel il s'attacha inviolablement, même dans ses plus rudes adversitez. Ce fut aussi en recompense de son zéle & de sa fidelité que ce bon

bon Empereur lui fit une donation des Comtez d'Artois & de Boulogne. Quelques Historiens lui donnent pour semme une fille d'Anselme Comte de St. Paul, d'autres une fille du Seigneur de St. Omer. Il commença à gouvernér la Flandsé l'an 824. Ce qu'ayant fait pendant 13. ans dans une haute estime de prudence & de courage, il mourut l'an 837. & il fut enterré dans l'Eglise de St. Sauveur de Harlebec prés de son pére & de son ayeul; il laissa un fils nommé Baudoùin dit Bras de Fer.

Les Princes qui ont gouverné la Flandre depuis Lideric Premier jusqu'à Odoacre inclusivement, n'avoient que le titre de Forestiers, ou Gouverneurs Commis par les Rois de France au gouvernement de la Flandre, bien que quelques Auteurs assurent qu'ils prenoient le titre de Comtes: mais l'opinion la plus probable veut que Baudoüin fils d'Odoacre ait été le premier honoré de ce titre, qu'il a laissé à tous ses Successeurs.

BAUDOUIN I. surnommé Bras de Fer, premier Conte de Flandre.

E Prince fut également orné des perfections de l'ame & du corps, & la grandeur de son courage ne cédoit rien à la

Comtes de Flandre. à la force de son bras, qui étoit telle qu'il en acquit le surnom de Bras de Fer. Il étoit outre cela de belle taille, beau de visage, & il logeoit dans ce corps digne d'un grand Prince une ame royale & née pour les entreprises les plus relevées. Il fit éclater la force de son bras & la grandeur de son courage dans les Combats, & il se faisoit distinguer par là entre les plus braves de son temps. Il fit son aprentissage d'armes sous Charles le Chauve Roi de France, dans les guerres que ce Prince eut à deméler avec les Sarrafins qui entrerent alors dans la France du côté de la Guienne, & avec les Normans peuples du Nort qui faisoient des courses en France. Comme ce Prince étoit souvent prés de la personne du Roi & des enfans de France, il s'attacha à servir la Princesse Judith fille du Roi avec un si profond respect qu'il metita d'en être aimé. & cet amour alla si avant qu'elle destroit aussi ardemment d'être son épouse qu'elle avoit d'aversion d'être celle du Roi de Navarre, à qui son pere la destinoit pour femme. Pour empêcher ce Mariage quelle aprehendoit sur toutes choses, elle se fit enlever sectetement pat Baudouin qui l'emmena de Senlis en Flandres du consentement de Louis le Bégue

863.

10 Historka Frere de cette Princesse, mais à l'insch & même contre le gré du Roi son pére; & au bout de quelque tems, il en eut un fils nommé Baudoüin dit le Chauve. D'autres Historiens racontent cette avanture autre-Historiens racontent cette avanture autre-ment; & ils disent que la Princesse Ju-dith qui avoit épouse Eardusse ou Etelusse Roi d'Angleterre, revenant de ce Royau-me aprés la mort du Roi son époux, sut enlevée par Baudoüin qui la rencontra lors qu'elle passoit par la Flandre pour retourner prés du Roi son pére. Cet en-lévement de quelque manière qu'il se soit passé attira sur lui l'indignation du Roi, qui comme père de la Princesse enlevée, étant touché de cet attentat autant qu'il le devoir être, le sit excommunier par Andevoit être, le fit excommunier par Anselme Archevêque de Reims; Ce qui obligea les deux nouveaux époux de faire le voyage de Rome, où étant arrivez ils se prosternérent tous deux humblement aux pieds du Pape Nicolas Premier, lequel les ayant absous de l'excommunication qu'ils avoient encourue, employa ce que sa dignité lui donnoit d'alcendant sur l'esprit du Roi pour le fléchir en faveur de Bau-douin, qui par cette puissante intercession aussi bien que par celle de plusieurs Pre-lats de France, sur remis en grace auprès

COMTES DE FLANDRES IT de Charles le Chauve, qui considérant d'ailleurs combien Baudoüin lui étoit nés cessaire pour repousser les invasions des Normans qui attaquoient la France, lui pardonna; & ayant fait affembler les Grands de son Royaume dans la Ville d'Auxerre, il approuva non seulement le mariage de Baudouin & de sa fille Judith en leur presence ; mais encore il en célébra les nôces dans cette même Ville par de magnifiques festins & par de grandes réjouissances. En-faveur de ce mariage il éleva Baudouin au-rang des Comtes & des Pairs de son Royaume, & pour comble de graces il lui accorda pour la dote de sa fille, tout le pais qui est enfermé entre les Rivières de l'Escaut & de la Somme & la Mer Oceane, à condition d'employer tous ses efforts pour le mettre à couvert des insultes des Normans. Baudoüin fit tout son posfible pour executer la condition sous laquelle la Flandre lui avoit été donnée, mais il le sit avec plus de courage que de bonheur, car cette Nation Barbare ayant inondé toute la Flandre comme un torrent qui entraine tout ce qui s'oppose à son passage, la ravagea presque entièrement par le ser & la flamme, prenant d'assaut plusieurs Villes, & particulièrement celle ΑĞ

12 HISTOIRE DES celle de Gand qui fut saccagée. Pour arrêter les courses de ces ennemis redou-tables, Baudouin fit fortifier dans la Ville. de Bruges, une Citadelle qu'on appelle le Bourg. Il prit ensuite un soin particulier. de faire cultiver les champs qui étoiens demeurez déserts depuis les irruptions de ces peuples Barbares; mais s'il s'appliqua à rendre les campagnes fertiles par la culture, il ne s'attacha pas moins à cultiver. l'esprit des Peuples par de belles Loix. 11 quitta tout ensemble la vie & la Principau-879. té l'an 879. qui fut le seizième de son Gouvernement, & lon corps fut rendu à la terre dans l'Église Abbatiale de St. Bertin à Sr. Omer. Il laissa deux fils de Judith de France son épouse, Baudouin qui lui surceda au Comté de Flandre, & Rodolphe ou Raoul qui eut en partage la Ville & Comté de Cambrai que Baudouin son pere

BAUDOUIN H. dit le Chanve. II. Comte.

avoit conquile.

Le défaut de sa chevolute qui le sit ressembler en cela à l'Empereur Charles le Chauve son Ayeul, lui sit donner ce surnom. Il embrassavec beaucoup de shableur

COMTES DE FLANDRE. leur & de fermeté le parti de Charles le Simple son Cousin germain, légitime Roi de France, contre les Comtes d'Anjou, & les autres Rebelles de ce Rolaume. Et il auroit beaucoup contribué à lui conterver la Couronne, si Charles par sa simpliciré & par sa conduite trop molle, & son pet de courage, n'eut travaillé lui même à sa propre perte. Baudouin fit paroître la piété par le rétablissement de beaucoup d'Es glises & de Monastéres que les Normans avoient ruinez, & il donna des marques de sa prudence en faisant fortifier les lieux qui pouvoient arrêter les courses de ces dangereux enuentis. Il fit entourer de murailles la Ville de Saint Omer, & fit renfermer dans l'enceinte de cette Ville l'Ab. 902. baye de Sr. Bertin , dont il s'étoit approprié les revenus à l'exemple des Rois de France & des Grands de ce tems là , qui ne faisoient aucum, scrupule, de s'enrichit du revenu des, biens Ecclesiastiques, ue laissant anx Moines, que ce qui fusfilois pour less nourrique & leur entretien u-& pour celui d'un Supérieur qui avoit sois d'entretenir la discipline Monastique. Es s'il en faut croire Sindegere, & Aimoin Moine Benedictin Historiens contemporains, ograppoligit les grands Seignenss du Roiau

HISTOIRE DES Roiaume, nos Seigneurs les Abbez, qui s'emparoient des revenus de l'Eglise sous le bon plaisir du Roi, donnant aux Réli-gieux des Supérieurs à leur fantaisse, qui le mettoient peu en peine si les Moines observoient exactement les régles que leurs Fondateurs leur avoient préscrites. Ce desordre dura jusqu'au tems de Robert Roi de France dit le Deves, qui par sa piété & par fa justice reforma cet abus, qui avoit duré plus de deux cens ans.Du tems de Baudoitin II, la Ville d'Arras étoit la Capitale du Comté de Flandre. Il employoit volontiers les voyes de la douceur pour cor-riger les méchans. Il se laissoit toucher de compassion pour les malheureux, & particulierement pour les prisonniers; & il ctoit fort liberal envers ceux qui le meritoient. Il mourut à Gand l'an 918. le 39. de son Régne, fort regreté de ses Peuples, à qui sa mort sut un juste sujet de douleur, de même que sa vie a été une ample matiere d'imitation à la posterité. Il reçût la sepulture dans l'Eglise de St. Pierre de Gand, sur le Mont Blandin; & il sut enterré dans la Chapelle de Nôtre-Dame; sous une tombe depierre commune, sans atique marque de distinction. Il avoit épousé Elstrude fille d'Elstrede Roi d'An-

gleter-

CONTES DE FLANDRE. 15
gleterre, qui le rendit pere de deux fils:
Arnoul qui comme son filsaîné sur Comte de Flandre aprés lui; & Adolphe Comte de Boulogne, qui su aussi Seigneur de Teroiienne, & qui aiant eu comme son pére la jouissance de toutes les Seigneuries dépendantes de l'Abbaye de St. Bertin, mourut sans postérité.

## ARNOUL I. dit le Grand, III. Comte.

Es belles qualitez de ce Prince lui acquirent plusieurs surnoms avantageux à sa gloire; sa liberalité envers le Monastére de Sr. Pierre de Gand, dit le Mont Blandin, lui sit donner le surnom de Grand; des graces, que la nature avoit répandues sur son visage, celui de Beau, & son grand âge celui de Vieil. Il donna des marques de sa prudence & de sa valeur dans le Gouvernement de ses Etats, & il sit admirer son courage & sa fermeté dans les guerres qu'il eut à sostenir contre la France au sujet des limites, aussi-bien que dans les querelles qu'il eut à démêler pour le même sujet avec l'Empereur Othon I. qui fortifia la Ville de Gand, pour l'opposer aux desseins d'Arnoul, & sit saire un long sosse les gueres d'Arnoul, & sit saire un long sosse les gueres d'Arnoul, & sit saire un long sosse les gueres d'Arnoul, & sit saire un long sosse les gueres d'Arnoul, & sit saire un long sosse les sous les saires des saires des saires des saires des saires des saires de saires

918.

HISTOIRE DES fossé, nommé le canal d'Othingue pour servir de borne perpétuelle à l'Empire du côté de la Flandre. Il aimoit particulierement le Clergé & la Noblesse, & il distribua entr'eux les dîmes dont les Papes lui avoient accordé la levée aussi-bien qu'à ses Ancêtres, pour leur aider à repousfer les Huns, les Danois & les Vandales; qui faisoient de fréquentes irruptions dans la Flandre: mais il en donna la plus grande partie à la Noblesse, pour laquelle il avoit beaucoup plus de penchant que pour l'Eglise, envers laquelle il ne sut pas si liberal. Il sit même beaucoup d'injustices à plusieurs monastères qu'ils dépouilla de plusieurs Seigneuries & droits de Jurisdiction pour en revétir les Gentilshommes? Après la mort de son frere Adolphe décéde sans enfans; il prit possession du Comté de Boulogne, de la Seigneurie de Therouenne & de l'Abbaye de St. Bertin ; à laquelle néanmoins, fatigué par les instantes prieres de la Comueste son Epouse, il permit depuis d'élire un Abbé & de jouir de la moitié de ses revenus. Dans sa vieilles se il fut fort incommodé de la pierre; & comme les Médecins venoient de toutes parts lui offrir leur secours, & lui en promettre la guérison, s'il vouloit sousrir d'à

tre

Contes de Flandre. 17 tre taillé, il le réfusa, de peur, disoit-il en Latin, qu'en cherchant à viere sans dou-leur, je ne trouve la mort plus doulou-rense. Au reste si Atnoul s'étoit rendu'sedoutable à ses ennemis, il ne s'étoit pas rendu moins aimable à les amis, qu'il protegeoit de toutes ses forces. Ce Prince ayant fait la guerre avec beaucoup de courage pour maintenir ses droits, rendit la paix à ses Sujets, après l'avoir saite avec ses Voisins qui se firent un grand honneur, de rentrer dans son alliance. Il vécut jusqu'à l'âge de quatre vingt douze ans, & il fut enterré à St. Pierre de Gand l'an 964. 964. sous une tombe de pierre commune & sans aucun ornement suivant la simplicité de ces tems la dont la modestie étoit bien éloignée du faste & de l'orgueil de ce siecle, qui érige de superbes Mausolées à des faquins, & à des hommes qui bien loin d'avoir possedé les vertus & les dignitez des Grands Hommes de ce siécle-là, ne se sont distinguez que par leurs vices & par des emplois vils & honteux. Il avoit épousé Aleyde ou Alix fille d'Hebert Comte de Vermandois, celui-là même qui avoit enfermé le Roi Charles le simple dans une Tour du Chateau-de Peronne, où il le reunt prisonnier jusqu'à la mort, & qui avoir

48 Historra été cause que les Normans avoient tué dans un combat Raoul Comte de Carnbrai, oncle d'Arnoul. Il eut de cette Prinreste Baudouin surnommé le Jeune, qui mourut avant lui, & deux filles, dont l'ane nommée Lutgarde, fut mariéeà Wichman Châtelain de Gand, & fut inhumée dans l'Eglise de St, Pierre de cette même Ville; Et Elstrude laquelle ayant été enlevée par Sifroy Normand de Nation, qui s'étoit cantonné dans la Ville de Guines, qu'il avoit obtenue d'Arnoul en partie par force & en partie per prieres, & qui s'étoit étranglé de peur de tomber vif entre les mains de ce Prince; en eut un fils nommé Adolfe, en faveur de qui Arnoul II. Comre de Flandre son Cousin érigea la Seigneu-rie de Guines en Comté l'an 968, & lui en sit saire hommage. Cet Adolse posseda le Comté de Boulogne par son mariage avec Mathilde Comtesse de ce lieu, & sut biseyeul de Godefroi de Bouillon Roi de Jérusalem & de ses fréres. Il y a deux choses à remarquer dans la Vie d'Arnoul, la prémière sut la vengeance que la Justice Divine exerça sur lui, lors qu'un soldat Norman lui ravit une de ses filles, & la tint en qualité de femme malgré lui pour punir Baudoüin Bras de Fer dans la person-

Contes de Flandre. ne d'Arnoul son petit sils, du rapt qu'il avoit fait de Judith fille de Charles le Chauve. La seconde chose que je remarque, c'est la ridicule & flateuse reconnoissance de quelques Moines du monastére de St. Pierre de Gand, auquel Arnoul avoit fait de grands biens, & qui aussi liberaux en titres pompeux & magnifiques envers Arnoul, qu'il l'avoit été envers eux par ses largesles immenses, n'ont point eu de honte de lui donner le surnom de Grand, qui n'a été donné à Aléxandre, à Pompée, à Constantin & à Charlemagne, qu'après l'avoir merité par une infinité de grandes actions & d'illustres conquêtes L'on pourroit dire à Arnoul ce que le même Alexandre disoit autrefois à Achilles, lors qu'il alla visiter son tombeau sur le Cap de Sygéc; Que j'envie ton bonbeur, à Achille, s'éctia-t-il, d'avoir trouvé un Panegyriste de tes actions tel que le Poète Homere. Ce n'est pas qu'Arnoul n'est de grandes qualités, & n'eut beaucoup de merite perfonnel; mais après tout qu'avoit-il tant fait pour mériter ce titre magnifique? Ces bons Moines avoient apparemment envie de s'attirer les aumônes copieuses de quelqu'autre Prince qui leur auroit fait de grands biens dans l'esperance d'être payé

20 H I S TOIRE DES de ses bien-saits par quelque Epithète sublime.

## BAUDOUIN III. die le Jeune, IV. Comte.

JL fut appellé au Gouvernement de la Flandre par Arnoul son pere, lequel à cause de son grand âge se sentant incapable de supporter les peines que l'administration des affaires d'Etat entraine avec foi, fit assembler à Gand les Etats de Flandre, & se démit avec leur consentement du Gouvernement en faveur de son fils, à qui il donna des marques de sa tendresse par les larmes qu'il versa en presence de toute l'assemblée. Bandouin n'eur pasplû-tôt accepté l'administration de la Flandre, que pour montrer qu'il étoit digne de te-nir la place de son pére, il s'appliqua en-tierement à reparer les Fortifications des villes de Bruges, d'Ypres, de Furnes, de Bergues, de Bourbourg, de Dixmude, d'Oudenbourg, Rousselare, Rodembourg & autres lieux. Ses ennemis trouvoient dans sa personne un Guerrier courageux & intrepide, ses Alliez un ami sidéle, & fes Sujets un Prince bien-faisant, & digne d'êtte aimé. L'an 959 il attira enFlandre toutes

COMTES DE FLANDRES. 21 toutes lortes d'Ouvriers de différentes manufactures qui faisoient antrefois la principale richesse de la Flandre, & il leur accorda de grands Priviléges. Il établit un grand nombre de Foires à Bruges, à Courtrai, à Torhout & à Montcassel, & fixa les Marchez à certains jours de la semaine, ou les Marchands se communis quoient les uns aux autres leurs marchandises par échange, & cela se pratiquoit autrefois à cause de la rareté de l'argent monnoyé: de telle sorte qu'on donnoit par exemple deux Poules pour une Oye, deux Oyes pour un Cochon', trois Agneaux pour un Veau, & trois Veaux pour une Vache, Il n'avoit gouverné la Flandre que trois ans, pendant lesquels il avoit gagné généralement l'estime & l'amour de tout le Peuple, lorsqu'étant de retour de la guerre des Normans avec le Roi Lothaire qui l'avoir appellé à son secours, il mourut de la perite Verole à Bergue-St.-Vinoc l'an 961. Il recht la sépulture dans l'Egli- 961. le Abbatiale de Sr. Bertin à St. Omer, tours une simple combe de pierre. Il avoit eu pour femme Mathilde fille d'Herman Duc de Saxe, laquello lui enfanta un fils nommé Arnoul, qui fut Comte de Flandre après la mort d'Arnoul le Vieil son Ayeul. Elle

HISTOIRE DES Elle épousa en secondes nôces Godefra Comte d'Ardenne, dont elle eut Godefroi & Gothelon Ducs de Lorraine. C'étoit dommage qu'un jeune Prince qui s'étoit mis dans une si haute réputation de fagefse & de probité, & en qui la prudence avoit devancé le nombre des années, sit si-tôt enlevé à ses Sujets, & que sa mon moissonnât tout d'un coup les grandes espé rances que les Flamans avoient conçues de la conduite en le faisant disparoître comme un éclair, ainsi qu'il arriva autrefois aux Em percurs Tite, Álexandre Severe, & le Jeune Gordien, que leur bonté & leur justa faisoient apeler les délices du genre humain tant il est vrai que les peuples ont un intérêt particulier non seulement de désirer, mais même de se procurer par toutes sortes de voyes la conservation des bons Princes, qui sont si rares, que l'on en pourroit graver tous les noms sur un seul cachet, comme disoit autresois avec autant de vérité que d'esprit un Philosophe Grec. Les Princes ont encore une chose à imiter dans la conduite de Baudoüin III. qui est d'établir dans leurs Etats les Arts & les Manufactures, afin de garentir leurs Sujets de deux grands maux qui sont l'oissveté mère de

li per-

tous les vices, & la pauvreté, tous deux

**t** . .

COMTES DE FLANDRE. si pernicieux à l'Etat que Solon Legislateur des Atheniens décerna de rigoureu-ses peines contre les pauvres faineans, qu'Amass Roi d'Egypte par un excès de rigueur punissoit par la mort même.

## ARNOUL II. V. Comie.

Rnoul le Vieil ayant repris le gouvernement aprés la mort de Baudouin le Jeune son fils, le laissa en mourant à son 964. petit fils Arnoul Second qui étoit encore fort Jeune, mais qui étant d'un beau naturel donna de grandes espérances d'un régne henreux. Il fut mis sous la Tutele de Mathilde sa mère & de son beau pére, qui opposerent en vain tout ce qu'ils avoient de prudence & de fermeté à l'injustice de Lothaire Roi de France qui depoüilla le Jeune Arnoul des Comtez de Bou-Togne, de Terouenne & de S. Paul, pour en revétir les deux fils de Guillaume Comte de Ponthieu, à condition neantmoins d'en faire hommage aux Comtes de Flandte. Le Comte de St. Paul tomba depuis ce temps-là sous la domination d'Enguerrand de l'Illustre Maison de Champ d'Aveine, & de là dans celle de Châtillon en la

HISTOTREDES personne de Hugues qui épouse la fille unique d'Enguerrand, d'où il palla long-temps aprés dans la famille de Luxembourg par le Mariage de l'arriere petite fille d'Enguerrand avec Gui de Luxembourg Seigneur de Ligni, & demeura dans cette famille jusqu'à ce que Marie fille de Pierre & fille de Louis de Luxembourg Comte de St. Paul, le trapsporta dans la famille de Boarbon par son Mariage avec François de Bourbon Comte de Vendôme. Arnoul croissant en vigueur d'esprit à mesure qu'il croissoit en âge se rendit également agreable, au peuple & à la noblesse par sa belle conduite: Il prenoit un soin, particulier d'empêcher que les pauvres me sussent opprimez par, les riches, les foibles par les forts & les bons par les méchans. Il refusa de se trouver au Sacre de Hugues Capet Roi de France, qui le fit à Noyon l'an 987. regardant ce Prince comme un Ulurpateur. de la Couronne de France sur Charles Duc de Lorraine qui en étoit le légitime heritier, & qu'il retenoit prisonnier avec. ses enfans par l'injustice du monde la plus atroce. Il ne laissa pas neantmoins de saire hommage, de la Flandre à Robert fils d'Hugues. Si les bons Princes étoient, immortels, Arnoul qui gouvernoit la Flan-

COMTES DE FLANDRE dre, avec tant de Justice & de modération, auroir du l'être; mais la mort qui n'épargne, ni puissances, ni vertus, ni jeunesle l'enleva de ce monde par une fiévre chaude, dont il mourut dans la fleur de son âge l'an 988, qui étoit le 28, de son Regne. Il reçût la Sepulture dans l'Eglise de St. Pierre de Gand. Il eut pour épouse Rosele, fille de Berenger III. Roi d'Italie, que l'Empereur Othon I. vainquit & tint dans une prison perpétuelle à Bamberg. Arnoul en out un fils nommé Baudouin qui lui succéda, & qui étoit encore enfant, lorsque son pere mourut. Sa mere ayant époulé en secondes nôces Robert, Roi de France, qui lui sit donner le nom de Sufanne, mourut en France, & fut enterrée à Gand prés d'Arnoul son premier Mari. On peut voit par les commencemens du Regne d'Arnoul II. combien les enfans Orphelins sont à plaindre, à moins que d'être sous la tutéle d'un homme de poids & d'autorité & rempli de prudence, qui les mette à couvert de l'apptession & de la violence de coux qui voudroient profiter de leur foiblesse, comme il estarrivé A ce. Prince, qui aprés la mort de son pere ayant eu le bonheur de tomber sous la tutele de son Ayent, se vit exposé aprés la

7,0,51

900.

mort

mort de ce sage Tuteur aux invasions d'un puissant Voisin. C'est ainsi que la jeunesse de Joas Roi de Judée, qui avoit été protegée & conduire par la sagesse de son oncle Joyada grand Prêtre de la Loi de Dieu, se vit abandonné à ses inclinations dereglées, lorsque la mort lui enleva ce sage Conducteur. C'est ainsi, que le jeune Gordien Empereur, qui avoit regné heurensement, tandis qu'ils eut pour appui Missishée son beau-pere, sut exposé aux embûches de ses ennemis, lors qu'il eut perdu ce sage & sidéle Gouverneur de son Empire.

Din doit remarquer encore dans Arnoul un Exemple de générolité toute pasticuliere, puisqu'il aima mieux s'attirer l'inimité d'un puissant Roi son voisin, que de sléchir sous la puissance de ce Prince, qu'il regardoit comme l'Usupateux d'un Sceptre,, qui appartenoit à un Prince dont il

étoit proche parent.

## BAUDOUIN IV, die Belle Barbe, 6. Comte.

prenon lui fur donné, parce qu'il prenon plaifir à porter une longue barbe, tirant lur la coulcur noise, qui relevoir

COMTES DE FLANDRE. 27 Levoit infininment l'éclat & la majesté de

fon vilage.

L'extrême jeunesse où son pere l'avoit faissé en mourant, sit naître à quelques Seigneurs de Flandre, & sur tout à Gilbod Seigneur de Courtray la hardiesse de se revolter, & de lui refuser l'obéissance : mais ne se vit pas plûtôt en état de Gouverner la Flandre par lui-même, qu'il les rangea à la raison en leur faisant connoître ce que peut la Justice quand olle est secondée de la grandeur du courage. En effet la belle éducation qu'on avoit prissoin de donner à ce Prince, avoit trouvé en lui un naturel houreux, & une grandeur d'ame capable des plus grandes choies. Il en cousut l'inimitié de l'Empereur Henri IL lequel étant entré dans la Flandre y fit d'ésranges dégats, détruisant toutes les villes du pais par le fer & la flamme, & emmenant un grand nombre de prisonniers & de Broupeaux. Il fut néantmoins remis dans les bonnes graces de ce Prince qui lui fit une donation de la ville de Valenciennes & des Iles de Zelande, à condition de les tenir à soi & hommage de l'Empire. Il partagea entre la Noblesse plusieurs villes & villages en titte de Seigneuries. Comme il étoit également sçavant & homme de

28 HISTOIRE de bien, il prit un soin particulier d'établir dans les Bourgs, Villages & Châteaux des Juges dont il reconnoissoit l'intégrité & la suffisance. Il eut néantmoins la foiblesse de soufrir que ses proches parens, qui possedoient depuis long-temps de pere en fils, le Comté de Cambrai, en fussent dépouillez par Herluin Evêque de cette ville; ce qui arriva l'an 1014. De son tems, la Flandre fut affligée d'une contagion à violente, qu'a peine restoit il assez de vivans pour ensevelir les morts. Enfin aprés un long regne qui fut de 48. ans, il paya le tribut à la nature, & fut enterré dans l'Eglise Abbatiale de St. Pierre de Gand, dans la Chapelle de St. Laurent, où l'on voit son tombeau dans la même simplicité que celui de ses Ancêtres. Sa mort arriva 1036, l'an 1036, llavoitépoulé Ogine, fille de Gilbert Comte de Luxembourg, qui le fit pere de Baudouin dit de l'Isle son Successeur. Cette Princesse étant sur le point de faire ses couches Baudouin son marila fit mettre sous une tente magnifique dressée pour ce sujet dans la grande place de la ville d'Arras, dont il accorda l'entrée à toutes les honnêtes semmes, afin qu'elles pussent rendre témoignage de l'accouchement de cette Princelle, qui étoit pour lors

Digitized by Google

Comtes de Flandre. lors âgée de 50. ans, & détruire par là tous les faux bruits qui s'étoient répandus parmi le peuple, touchant la stérilité de sa femme, & les accusations qu'on auroit pil former à l'avenir d'un enfantement supposé. Néantmoins ce fils dont il attendoit la naissance avec tant d'impatience fut son plus grand fleau, puisque s'étant revolté contre lui, il le chassa de ses Etats, & le réduisit à chercher un azile auprés de Richard, ou selon d'autres Robert Duc de Normandie, dont il épousa la fille nommée Lemore, étant demeuré veuf par le décès d'Ogine sa prémiére femme, & en obtint un puissant secours qui le remit en possession de la Flandre. On peut saire sur la vie de ce Prince deux remarques trés utiles: la premiere, nous enseigne que c'est en vain qu'un peuple prend les armes contre un Souverain Pupile & en bas âgé, pour lequel il doit avoir un respect & une sidelité inviolable, puisque tout enfant qu'il est, il doit néanmoins être regardé de les Sujets comme l'Image de Dieu, qui l'ayant fait naître pour eux, le protége contr'eux. C'est ainsi que Dieu donna la victoire à Godefroi Duc de Brabant qui étoit encoreà la mamelle, sur ses Sujets revoltez, lorsque

40 HISTOIRE DES que ce petit Prince étant porté daus un berceau à la tête de ses troupes, les anima tellement au combat par la pitié que son ensance leur sit naître qu'il vainquit les Rebelles, comme il arriva autrefois à Europe Roi de Macedoine, & longsems après à Cloraire Roi de France, qui atoient encore au berceau. La seconde nous fair voir qu'il ne faut pas toûjours se défier d'un Ememi reconcilié, puisque bien souvent on en regoir de rares bienfairs, & de grands focours dans le befoin. comme il arriva à Baudouin Belle-barbe, qui reçût de grands biens de l'Empereur Blenri II. après en avoir souterr degrands. maux. C'est ainsi que Marcus Lepidus & Marcus Fulvius Romains, Cimon & Pesicles Atheniens; Massinissa Roi de Numidie & le peuple Romain; Charles VI. Roi de France, & Richard second Roi d'Angleterre; Philippe Duc de Bourgogne & Charles Duc d'Orleans s'étant reconciliez apres des inimitiez qui sembloient devoir être implacables, se sont donné des marques d'une amitié fincére. & se font comblez l'un l'autre de bienfaits, aprésavoir cherché toutes les occasions de se nuire l'un à l'autre.



BAU

### BAUDQUIN V. dit de l'Islo 2. Comte.

A Ville de l'Isle qu'il aima, & qu'il 1056. Villes de la Flandre, lui a imposé ce surnom; on lui donna encore celui de pieur, perce qu'il émit son attaché à servit Dieus source qu'il étoir manusellement porté à pardonner & a faire du bien. Il affifia prellamment for gendre Gralianine, bimad de Robert Duc de Nomandie, & d'Arlore la Concubine, se par ce secours il le mit en possession de la Normandie, de lui aida à conquerix en l'an 2060. l'Anglerence, dont il le rendit pallible politic seur, après la defaite & la most d'Harald Danois, qui en étoir l'Ulumercur; à condicion que Guillaume en qualité de Roi d'Angleterre, lui payeroit & aun Comtes de Flandre les Successeurs, un tribut annuel de 300. marcs d'argent, que les -Rois d'Angleterre payérent exaftement à Baudouin de l'iste & à son fils jusqu'à sa mort; ce qu'ils ont resule de continuer depuis ce tems-là. Henri I. Roi de France avoit une si grande confiance en la probité & la sagesse de ce Prince qu'il lui confia B 4

consia par son testament la Tutele de Philippe & de Hugues ses deux sils qu'il laissoit en bas âge, & le Gouvernement de l'Etat, jusqu'à ce que l'aîné sut en âge de gouverner, ce que tous les Grands du Royaume approuvérent d'un commun consentement, promettant de lui obésir en cette qualité, sans aucune répugnance. Il n'y eut que les Seigneurs de Gascogne qui resussement de le reconnoître pour Tuteur du jeune Roi, dans l'aprehension qu'ils avoient qu'ayant épousé la sœur du seu Roi Henri, il ne s'emparât du Royaume, sur lequel il pouvoit d'ailleurs s'attribuer de justes prétensions étant descendu de Charlemagne en Ligne directe; mais comme il étoit aussi grand grand politique pure que brave quersier, il les ranges à le

me il étoit aussi grand grand politique que que brave guerrier, il les rangea à la raison plus par adresse que par force.

C'est ainsi que Baudouin se comporta dans le maniment des affaires de ce grand Royaume dont il remit le soin à son Pupile, dés qu'il sut en âge de prendre les Rénes de l'état. Il ôta à l'Empereur Henri III. tout le pais situé entre l'Escaut & le Dendre, & qu'on appelle le Comté d'Alost, avec la Seigneurie des quatre Offices, Hust, Borchoute, Axele & Assende , & le Château de Gand, dont l'Em-

Comtes de Flandre. l'Empereur lui laissa la possession, ainsi que de la Zelande par un traité qu'il fit aveclui: Et comme le même Empereur rompant l'accord, qu'il avoit fait, menaçoit Baudouin d'entrer avec son Armée dans la Flandre Occidentale, Baudouin opposa à son passage un retranchement long de trois lieues, qu'on appelle le neuf fossé, qu'il fit achever en trois jours, & qui separe en cer endroit la Flandre d'avec le Pais d'Artois. Il augmenta les fortifications de l'Isle, Gand, Bruges, Ypres, Aire, St. Omer & Oudenarde, où il fit bâtir un Câhteau. En 1063. les Ambassadeurs du Comte d'Hollande étant venus, lui offrir en mariage pour son 2, fils Robert, depuis surnommé le Frison, Gertrude Veuve de Florent I. Comte d'Hollande, avec la Tutéle de ses ensans, Baudouin accepta leurs offres, & donna à Robert en faveur de ce mariage, une partie des Iles de Zelande avec le Comté d'Alost, aprés l'avoir fait obliger par serment de se contenter de ce partage, & de re-noncer à tout ce qu'il pouvoit pretendre far sa succession. Baudouin qui avoit gouverné la Flandre-avec tant d'honneur & de gloire, pendant 32. ans, sentant aprosher la derniere heure de se vie, sir appeller Bs

44 HISTOIRE DES peller Baudouin son fils aîné & l'ayant fait venit prés de son lit: mon fils 🕻 lui dit-il, tu me vois sur le point d'aller ren-dre compte à Dieu de toutes les actions de ma vie, & de la recepte de la ferme qu'il a consiée à mes soins. Il faut que j'obéisse, car quelle puissance peut résister à la volonté de Dieu, & quel homme à moins d'être un impie, ose murmurer contre les décrets immuables de sa providence? C'est être un mauvais soldat que de suivre à regret son Général; & certes j'auroistort de ne pas obéir avec joye à la youx de Dieu qui m'appelle, puisqu'il ne veut delivrer mon ame de la prison de mon corps, que pour la faire jouir par les mérites de Jesus-Christ, de cette bienheureuse & éternelle liberté qui fait la solicité de ces esprits Saints, qui regnent érernellement dans le Ciel: mais avant que de partir de cette vallée de larmes & da miséres, ils te pris, mon sile d'ésou de milétes, je te prie, mon fils, d'écou-ter attentivement les conseils que je vais te donner sur les choses qui regardent la conduite de ta personne & celle de tes Su-jets. En premier lieu je te conjure d'ai-mer & de servir Dieu par-dessus toutes choses; secondement de t'attacher aux intérêts de la France, qui nous à comblez

COMTES DE FLANDRE. 35 de tant d'honneurs & de tant de bien faits. Souviens toy, que tu descens de l'Empeseur Charlemagne; mais que ce souvenir ne te détourne point de reconnoître pour tes Souverains les Rois de la Race de Hugues Capet qui y regne presentement, & de qui tu as reçû la naissance du côté de ta mere, & sois fortement persuadé que la providence de Dieu dispose des Royaumes & des Empires, comme il lui plaît. Puis qu'il est vrai que les Républiques se maintiennent par une égale distribution de châtimens ou de recompenses, sers toi de l'un & de l'autre pour tenir tes Sujets dans le devoir; mais s'il s'agit de châtier, laisses en le soin aux autres, & charge toi de celui de distribuer toi même les recompenses. Que la prudence soit la tégle de toutes tes actions, puisque cette vertu qui est la guide de toutes les autres, n'est pas moins nécessaire à un Souversin que l'Equierre & le Niveau à un Architecte.

Etonfe la rebellion des sa maissance.
Ne croi pas legérement les rapports de ces sortes de gens dont la Cour des Princes ne manque jamais, je veux dire, les slateurs & autres semblables pestes de la Cour. Ne prens point de Conseillers sans

B 6 les

26 Histoire des les avoir éprouvez comme l'or à la pierre de touche, & sur tout que ce soient des gens de bonne réputation, conformez dans la connoissance des affaires, & dans les sciences & particulierement dans l'His-toire. Et comme tu és naturellement enclin à la Paix, employe toutes tes forces & toute ton industrie pour la maintenir; puisqu'il est certain qu'une Paix solide et assurée, est présenble à la plus belle victoire, lors qu'on ne la tient qu'en esperance. Epargne le sang de tes Sujets, comme le tien propre; & si Dieu t'a éle-vé au-dessus du reste des hommes, souviens toi, que tu n'és pas moins homme qu'eux. Enfin fais volontiers à tes Sujets le bien que tu voudrois qu'ils te fissent à toi même. Baudouin de l'Isle ayant instruit en cette maniere Baudouin son fils aîné, & son Heritier presomptif ( car Robert qui étoit le plus jeune étoit alors absent ) il rendit son ame à Dieu dans la ville de l'Ilel'an 1067. Et on lui donna la sepulture suivant la derniere volonré dans l'Eglise Collegiale de St. Pierre, qu'il avoit fondée, & dotée richement. Il avoit épousé Adele, fille de Robert Roi de France, dont il eut deux fils; Bandouin, dit de Mons, son Successeur,

COMTES DE FLANDRE. 37 & Robert, dit le Frison, qui nsurpa la Flandre sur ses neveux Arnoul & Baudouin, comme nous le dirons bien-tôt.

BAUDOUIN VI. dit de Mons, 8. Cemte de Flandre,

TE Prince étoit affable & d'un abord 1067. facile, exact à rendre la Justice, & fort assidu au service de Dieu. Son mariage avec Richilde, fille de Reynier III. Comte de Hainaut, & neveu de Herman Comte des Ardennes, le mit en possession du Hainaut, qu'on appelloit aussi le Comté de Mons, qui en est la Capitale. Ce fur de cette Ville, où il faisoit son séjour ordinaire, qu'il prit son surnom; sa puissance fut encore augmentée par la donation que lui sit l'Empereur Henri IV. de la ville de Tournay. Il fit donner l'Evêché de Laon à Roger, fils du premier mari de Richilde son épouse, que ses defauts de corps & d'esprit rendoient incapable d'être dans les emplois du monde. Aprés lui avoir fortement persuadé d'embraffer l'état Ecclesiastique; ce que ce jeune Prince fit volontiers, y étant sans cesse incité par sa mere, laquelle ayant plus de penchant pour les enfans du second lit, B 2

Digitized by Google

28 HISTOTRE DES étoit bien aise, qu'il prit cette resolution, asin qu'il laislat à ses freres uterins la pos-fession des Seigneuries qui lui apparte-noient. Baudouin sur celui qui le pre-mier ordonna aux Baillis ou Escouteres des Villes de Flandre de porrer une Baguette blanche, qu'on appelloit la verge de punition, pour marque de leur fonction & de leur dignité. Il acheta d'un Seigneur, nommé Gerard, le Bourg de Grandmont, dont il fit une ville, & il' sit bâtir un Palais magnissque à Hédin. Comme tous ses soins & toutes ses inclinations tendoient à la Paix, il n'entreprit jamais aucune guerre, quoiqu'il ne manquât mi de courage, ni de conduite pour la faite avec succez. Il prétoit volontiers l'oreille aux plaintes de ses Sujets. Il parloit peu & bûvoit de même, & il prit tant de soin de purger la Flandre de voleurs & de scélérats, que de son tems on n'y entendoit presque point parler, ni de vols, ni de meuttres. Il obeit au Pape Leon, qui lui commanda de faire divorce avec Richilde son épouse à cause de la proximité du lang, Adele mero de Baudouin, & Reynier pere de Richilde, étant confins germains; mais Leon étant decede Victor fon Successeur confirma lenr.

Comtes de Flandre. leur matiage, & leva cet empêchement par une dispense qu'il leur accorda au Congile de Cologne. Il auroit été à souhaitet pour le bonheur des Flamans, que le Regne de ce Prince eut été de longue durée, mais la mort qui se plaît souvent à abréger les jours des gens de bien - envia ce bonheur à la Flandre, & le lui ravit aprés. un regne de trois ans. Il eut de Richilde deux file. Arnoul & Baudouin; peu de tems avant sa mort, il partagea ses Etats. entre ses deux fils, & il donna par testament la Flandre à Arnoul, qu'il mit sous. la Tutéle de Robert son oncle, & à Baudouin le Comté de Hainaut du consenrement de son épouse; il sit aussi assembler à Oudenarde les principaux d'entre le Clergé, & la Noblelle à qui il recommanda les deux fils; ce qu'aiant fait il expira tranquillement, & sans donner aucune marque de douleur l'an 1070. C'est 1070. cette espèce de mort que l'Empereur Auguste appelloit Euthanasie, & qu'il demandoit instamment aux Dieux pour lui & pour les siens. Baudovin de Mons fut enterzé dans l'Eglise abbatiale du Monastése d'Hânon, dont il étoit le Fondateur. Dans les Lettres Patentes il prenoitotdi-neisement en titre: Bandouin per la mie Serie

40 HISTOIRE DES. sericorde de Dieu, Princo de Flandre.

ARNOUL III, die le Malbeureux ,. 2. Cemte de Flandre,

1070. E surnom de Malheureux, suiest des meuré à cause de ses infortunes que l'orgueil & l'ambition de sa mere lui attira; & celui de simple & d'innocent, lui a été donné par les Annalistes de son tems, à cause de la simplicité de ses mœurs. Il femble que les vertus & la recommandation de son pere si aimé des Flamans, le devoient mettre à couvert de ces malheurs; mais l'arrogance & l'avarice de Richilde sa mero, & l'aversion qu'elle avoir pour les Flamans, jointe à la cruanté de son oncle victorieux, lui ravit en même tems la Principauté & la vie, l'an 1072. à l'âge de 17. ans, le 19. mois de son Regno lorsqu'il donnoit des marques de sa valeur dans un combat prés de Mont-Cassel, où Philippe I. Roi de France, qui avoit pris le parti de Richilde fut vaincui La Tutéle du jeune Arnoul, que sa mere pretendoit lui appartenir sélon le droit naturel, quoique Robert le Frison est été declaré son Tuteur par le testament do Baudouin de Mons, sur le sujet de cette guerre. Les .

COMTES DE FLANDRE. 41 Les malheurs du jeune Arnoul nous font voir que l'innocence est souvent exposée aux outrages de la fortune; en es-fet quand nous envisageons la triste catastrophe de ce jeune Prince, fils d'un trés bon pere, & qui étant encore dans l'âge d'adolescence, n'avoit commis aucune faute qui put lui attirer ces disgraces, nous ne pouvons neus empêcher d'admirer les jugemens impénétrables de la Providence de Dieu, qui permet que l'inno-cent soit opprimé par le coupable. Aprés ce sanglant combat, le corps d'Arnoul aiant été trouvé parmi les morts, sut em-porté par les ordres de Robert son oncle & fon ennemi, qui lui fit donner la sepulture dans l'Eglise de St. Bertin, où il Îni fit ériger une Statue, qui le represente les armes à la main dans la posture d'un brave Combattant, tel qu'il parut dans le combat dont nous venons de parler.

On peut encore faire une réflexion sur le malheur de ce Prince à la perte de qui sa mere contribua plus par ses vices, que son pere n'avoit contribué à sa conservation par ses vertus, comme il arriva autrefois à l'Empereur Alexandre Sévére, que toutes ses vertus ne purent mettre à couvert de la sureur de ses soldats, dont la sedi-

42 H.I.S. TOFREDES. fedition fut causée par l'avarice de Mam mée sa mere.

## ROBERT I, surnomméle Frisan, 10. Comte de Flandre.

1072. IL int le premier qui, par son usurpation, intersompit l'ordre dels succession le gitinac des Constes de Flandec; ce qui arriva an fujor du different furena entr lui & Richilde pour la Tutélo dus juur Acroul, que cotte Princelle comme non avons dit, protendoir lizi devoir apparto mir, queique le tellament de Buidonin de Mons en cut disposé aussement en desse mant la Turéle à Robert. Pout-être aussi que Rishilde approhendoir que Robert, ayant se jeune Prince en famillance, n'asacusae à la vie pour s'empaser de son bien. Quaiqu'il en spit son abstination à retenir la Tutele de son fils, sue cause que Robert l'ayant menacée de lui declacer la guerre, elle fit confisquer tous les biens qu'il possodoit en Flandre, so fit fur le -pouple des exactions exorbitantes, qui lui attitérent la haine des Flamans; ce qui favorisa extrémement la cause de Robert, qu'ils appellerent en lui promettant de le seconder de tout leur pouvoir contre la tirannie:

COMTES DE FLANDRE. ricannie de cette femme avare, & ambitieuse. Robert flaté de ses promesses avantageuses s'empara sans difficulté de la Flandec Teutone qui lui tendoit les bras, & entrainé par le tourent de la prosperité, il marcha avec ses troupes contre Richilde, was fon neven Assoul dans une Baraille rangée, & ayant chassé de la Flandre Bandouin frere d'Arnoul, qui y étoit entré. avec une Armée nombreule, il se rendit maître de la Flandre Gallicane. Il se reconcilia ensuiteavec Philippe Roi de France, qui le laisla jouir paisiblement de la Flandre, dont Robert lui fit hommage, s'af-Mirant de cette sorte pour lui, & pour ses descendans, la possession d'un bien usurpé: Ce fut sous son Regne qu'un tres rude & long hiver, accompagné de vents impétueux, & de tremblemens de terres defola la Flandre, qui pour comble de malheurs fut affliger d'une maladie contagieu-Le trés cruelle, & toute extraogdinaire, qui paroissoit dans les uns par des apostemes & charbons noirs & ardens; qui devoroit les entrailles des autres, par une ardeur interne, qui les consumois peu à peu, & qui enfin rendoitles autres estropicz & perclus de leurs membres. Ce cruel fleau de Dieu, qu'on appelloir la maladie ardentc\_

44 Histoire Des te; & qui fit mourir une infinité de peuva aux Ambassadeurs, que Robert envoya à l'Empereur Henri IV. pour lui faire hommage des Comtés d'Alost & autres fies relevans de l'Empire, merite bien qu'on en sasse ici mention, bien qu'elle paroisse un peu sabaleuse; en effer, je la croirois telle, si elle n'étoit aupuyée du témoignage authentique des Annales de ce tems-là, soutenu de l'attestation de Baudouin Châtelain de Tournai, qui étoit le Chef de l'Ambassade, & qui la racontoit lui-même avec étonnement : la chose se passa de la maniere que nous l'aklons raconter. Lorsque ces Ambassadeurs approchoient de Cologne, où l'Empereur failoit pour lors son sejour; ils virent ve-nir an devant d'eux une semme de belle prestance, majestueuse, & d'une taille beaucoup plus haute & plus avantageuse que la taille ordinaire de son sexe, laquelle aprés leur avoir demandé quel étoit le sujet de leur Ambassade, voyant qu'ils hésitoient & ne sçavoient ce qu'ils devoient lui répondre; je sçai, leur dit-elle, que vous étes envoyez à l'Empereur par Robert le Frison, qui a ôté la vie à un de fes neveux, & à l'autre la succession qui lui appar-

COMTES DE FLANDRE. appartient legitimemeut. Au reste, je vous predis, que vous serez reçûs favorablement de l'Empereur; que Robert jouita paisiblement de la Flandre, & que son fils & son petit fils la possederont de mêmes mais que le dernier ne laissera point d'Enfans mâles en punition du crime que Robert a commis en la personne de ses deux Neveux. Que cette Histoire soit vraye ou fabuleuse, je n'ai pas laissé de la rapporter telle que je l'ai trouvée dans plusieurs Auteurs. Robert se montrant plus humain & plus juste à l'endroit de ses Alliez, qu'il ne l'avoit été envers ses proches, remit Thierri 5. Comte d'Hollande, & fils de Genrude son épouse en possession de la Hollande & de la Frise. Il sut soupconné d'avoir fait assassiner à Anvers Godefroi Comte de Louvain son proche parent. Pour obtenir de Dieu le pardon de les crimes, il fit le voyage de Jerusalem, où il visitale St. Sepulchre de nôtre Seigneur, avec les autres lieux saints, d'où il alla en pelerinage au tombeau de Ste. Catherine, suivant l'exemple de quantité d'illustres pénitens de son siecle, où cette colume s'étoit introduite; & l'on raconte qu'étant dans l'Eglise du St. Sepulchre, il y sut épouvanté par des spectres horribles; qui

1093.

de 21.4n, au bout desquels il mourut de mort subite l'an 1093, au Château de Vinendal, qu'il avoit fair bâtir pour la commodité de la chasse qu'il aimoit, ou selon d'autres Historiens à Mont-Cassel, où il fur enterré sous une voute souterraine du Chœur de l'Eglise Collegiale de Se. Pierre, qu'il avoit enrichie de ses dons. Il laissa de Gertrude fille de Bernard Duc de Saxe, & veuve de Florent Comte d'Hollande trois fils, Robert qui fut afsocié au Gouvernement par son pere, & qui lui succeda; Philippe Burgrave d'Y-pre, lequel étant tombé du haut du plancher d'une maison, mourut de sa chute à Bergues St. Vinoch, & Guillaume qui mourut à Aire étant encore jeune. Il en eut aussi trois filles, Adele qui épousa en premieres nôces Canut Roi de Dannemark, dont elle eut Charles & fes Sœurs, & qui fut depuis mariée à Roger Duc de Calabre & de la Pouille, dont elle eut Guillaume; la seconde fot Gestrude, qui fut aussi mariée 2. fois, la première à Flea-ri Comte de Louvain, & la seconde à Thierri Landtgrave d'Alface : la troisiéme passa

COMTES DE FLANDRE. palla ses jours dans le Cetibar. Au reste, Rubert cont d'une complexion robufte & -vigourcule, ambiticux, liberal, né pour la guerre, mais injuste & cruel. En lisant fa vie, on peut faire cette reflexion, que le pouvoir du peuple est plus grand que beaucoup de Souverains ne s'imaginent. lorsque lasse du Gouvernement present, il a resolu de choisir un Prince qui lui soit agréable; ce qui n'a que trop paru dans ce qui est arrivé depuis peu de tems.

ROBERT II. dit le ferosolimitain ou de Jerusalem, 2. Comte de Flandres.

A valeur de ce Prince, que les Annales de France qualifient de trés brave, & qu'elles mettent au rang des Conquérans de l'Asie lui a merité le surnona de Jerufalem, puffque ce fut principalement par la grandent de son courage, & par les efforts surprenans de son bras, que cette ville sur prise d'Assaut sur les Sarrasins. Il lia une amitié très étroite avec Alexis Comnene Empereur de Grece, & avec Roger Duc de Calabre & de la Pourille son beaufrere. Il mit Amoul de Seinelle Seigneur Ardresan nombre des 12. Pairs de Flandro , & il établit en 1083. le Prevôt du Chapi-

HISTOIRE DES Chapitre de St. Donatien de Brugës, Chancelier perpétuel de la Flandre, garde des Sceaux du Prince, & Chef de tous les Notaires & Aumoniers suivans la Cour. Il s'assura la possession de la ville de Douay & de son Territoire, par un accord qu'il fit avec Baudouin Comte de Hainaur son Cousin. L'Empereur Henri V. Ini confirma la possession du Château de Gand bâti par l'Empereur Othon, & lui ceda pareillement la Seigneurie de Cambrai, suivant le témoignage des Annales de Flandre, contre lequel les Archives de l'Evêché de Cambrai s'inscrivent en faux, soûtenant que les Empereurs avoient cedé long-tems auparavant la Seigneurie de Cambrai à Wibalde, qui en étoit Evêque. De son temps la Flandre sut affligée de peste, de famine & d'inondation de la mer, causées par les pluyes continuelles qui durérent depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois d'Avril suivant. Ce qui obligea un grand nombre d'habitans du pais de se refugier l'an 1109. en Angleterre, où ils obtinrent du Roi Henri L un Canton dans la partie Orientale de ce Royaume pour y établir leur demeure. Robert étant allé au secours de Louis le Gros Roi de France, dont il tenoit le parti 287.1

COMTES DE PLANDRE. 49 parti contre le Roi d'Angleterre, fut abatu de dessus son cheval, & blessé mortellement en repoussant une sortie que la garnison Anglorie, qui écoit à Mante sur Seine, avoit faite sur les François; & il mourut trois jours après l'an 1111. qui fut 1111. le 19 de son Regne. Son corps reçut la sepulture dans l'Eglise Abbatiale de St. Vaalbdela Ville d'Arras, où ses funerailles furent honorées de la presence du Roi de France, & de quantité de Princes. Il laissa de Clemence fille de Guillaume Comte de Bourgogne, & petite niéce de Robert Roi de France, un fils nommé Baudouin, Les eitres qu'il prenoit étoient ainsi exprimez: Nous Robert pas la grace de Dieu Marquis de Flandre, fils de Ro-! bert surnommé le Prison. Clemence son épouse quidui avoit engendré trois enfans, craignant que la fecondité ne la chargeat d'une famille trop nombreule, le procura. à elle même la fignificé en prenant des remedes pour s'empêcher d'avoir des enfans, mais bien loin de se plaindre à l'ave-'nir d'en être trop chargée, elle eut le déplaisir, aprés avoir vu mourir sestrois fils lans posterité, de voir d'autres enfans que les siens regner en Flandre. Elle mourut à Bourbourg dans un Monastere qu'elle y avoit -32 t

Digitized by Google

y avoit fundé pour des filles de noble extraction.

La Vie de Robert nous donne lujet de croire, que la condition des Princes de tems pallé étoit bien à plaindre, à causi des dangers où ils s'expoloient en combasrant, du deshonneur qu'ils recevoient d'une lâche & honteula suite, & ensin du dommage que ceulent louvent les victoires. Es effet Robert quiquoit évité la mort en tast de voyages fur Mer & fut Terre, & parmi les plus sanglans combats, la rencontra lors qu'il y pensoit le moins, dans une occfion peu remarquable. J'ai dit des Princes du tems pallé, puisque coux d'aujourd'hai devenus lages, par l'exemple de ceux qui les ontprecede, à exposent santinent aux dangers, & l'on n'entend plus parler de Princes Souverains qui perdent la vie, si qui soient même blessez dans les Combats, soit parce qu'ils sont meilleurs ménagen de leur vie & de leur sing que loucs Ancê tres, ou que leurs Sujets les empeshent de fuivre leur inclination.

BAU

### BAUDOUIN VII. dit à la Hache, 12. Comte de Flandre.

TE Prince, qui étoit parvenu au Gou- 1111. vernement aprés la mort de son pere, ayant trouvé la Flandre infestée par les Voleurs, dont le nombre s'étoit augmenté pendant le voyage que Robert sit à la Terre Sainte, s'appliqua soigneusement à purger le Pais de cette pernicieule canaille, & comme il les faisoit punir avec beaucoup de severité, il sut pour ce sujet surnommé La Hache, en Flaman Hapkman, instrument dont les Executeurs de la Justice Criminelle se servoient autresois pour executer à mort les coupables, aussi le depeint-on ordinairement avec une petite Hache à la main, qu'il faisoit peindre au milieu de ses armes; peut-être étoit-ce à, l'imitation des anciens Rois de France, &c. particulierement du Grand Clovis, qui en avoit toûjours une toute prête pour s'en servir au besoin. Il prenoit un soin particulier d'appaiser les differends qui nuifloient entre les Gentilshommes, &il, punissoit avec la derniere rigueur ceux-çisi lors qu'ils abusoient de leur pouvoir pour opptimer le Peuple. Il commença son Ré-

12 HISTOTRE DES gne par l'établissement de la Paix & de la tranquilité publique, qu'on appelloit vulgairement la Paix Commune & Seigneu-riale, parce que lui même l'avoit decernée & fait publier aux Etats Generaux, qui se tintent dans la Ville d'Ypres, aprés avoir lui-même prêtéserment, & fait jurer les Seigneurs & le Peuple de la garder inviolablement. Cette Paix étoit conçue en ces termes: Que personne n'entre par force dans la maison d'autrui pendant la nuit. Que nul n'y mette le feu, & ne menace même de le faire à peine d'être puni de mort. Que personne ne porte des armes excepté les Bailliss, les Gardiens des Corps de Mériers, & autres semblables Officiers du Prince. Que les meurtres & les blessures soient punies suivant la Loy du Talion, c'est-à dire, d'une punition telle & de même nature que le crime, à moins que l'Auteur du meuttre ne s'en justifie par la necessité de se désendre selon les regles de la Justice, ce que l'aceusé sera obligé de prouver par le duel, ou par l'épreuve de l'eau, du feu, ou du fer. Pour ce qui regarde la punition des moindres crimes qui se failoit ordinairement par des amandes peouniaires, il condamnoit au double de l'amende les Baillis & autres Officiers, lors qu'ils

COMTES DE FLANDRE. qu'ils imposoient une amende excessive. Au reste, il n'étoit pas moins ponctiiel à faire executer ses Ordonnances qu'il étoit exact à les faire publier, & il en donna des preuves convaincantes dans l'execution, qu'il fit de sa propre main dans la Sale de Justice de Vinendale, de plusieurs Gentilshommes, qui avoient volé des Marchands étrangers; & il fut encore plus sevére à l'endroit de Pierre Seigneur d'Orscamp, qu'il sit jetter tout botté & éperonné au milieu du Marché de Bruges, dans une grande Chaudiere pleine d'huile bouillante, qu'on avoit preparée pour punir un faux Monnoyeur, sur la plainte qu'avoit faite contre ce Seigneur une pauvre Veuve à qui il avoit enlevé deux bœufs, qui faisoient tout son bien. Il parcouroit souvent les Villes, Bourgs & Villages de la Flandre, pour y rendre lui-même la Justice, ce, ce qu'il faisoit sans acception du riche ni du pauvre; il prenoit un soin particulièr de choisir des Juges integres & éclai-rez, & il les châtioits everement, lors qu'ils étoient convaincus de s'être laillé corrompre; & il disoit, qu'un Prince qui prenoit soin de juger lui-même les causes de ses Sujets, en tiroit plusieurs avantages en ce qu'il apprenoit les Loix de ses Etats, qu'il

s'accoûtumoit par-là à être juste dans se actions, qu'il connoissoit mieux ses Sujen & qu'il en étoit mieux connu; qu'au rest comme il étoit bien-aise que ses Sujens servissent par eux même & non par d'au tres, il devoit aussi autant qu'il étoit possible les juger par lui-même, & non par par des Lieutenans & des Subdeleguez.

Louis le Gros Roi de France ayant éte

abandonné de presque tous ses Vassam par les artifices de Henri Roi d'Angleten, qui avoit attiré à son parti la plûpart de grands Seigneurs de France, il n'y eut que Baudouin qui embralla ses interêts ava chaleur, en lui amenant un puissant se cours; mais comme il assegeoit dans une Ville de Normandie les Anglois qu'il haif-foit d'ailleurs, parce qu'ils refusoient de payer aux Comtes de Flandre le tribut an nuel, auquel Guillaume le Conquerant s'étoit engagé envers eux, il fut dangereu-fement blessé à la tête d'un Bouclier qu'un soldat lui poussa imprudemment contte le front. Comme il crut n'être que leger ment blessé, le peu de soin qu'il apportai s'ensuivit une paralysie qui se répandit su tout son corps, & qui lui ôta la vie à Rouf-

C 4. CHAR-

#### 36 HISTOIRE DES

# CHARLES I. du le Benoule Deves,

TL était petit fils de Robert le Frison du Côté de sa mere Adele, & fils de Canut Roi de Danemark, qui fut tué par les Snjets, parce qu'il vouloit les obliger à payer des Decimes aux Prêtres de son Royaume, & qui pour ce sujet fut canoiniséparle Pape; & Charles sur, comme nous avons dit, appellé à la Succession de Baudouin son Cousin par son Testament bien que Clemence Douariere de Flandre, & Veuve de Robert de Jerusalem eux plus de penchant pour Guillaume d'Ypres, fils de Philippe Burgrave d'Ypres, & frere de Robert de Jerusalem, & d'une Concubine, que Philippe épousa depuis pour mettre la conscience & l'honneur de son fils à couvert, ce qui paroît plus vrai-lemblable, que l'opinion de ceux qui saurent que Guillaume étoit Bâtard, puisque Charles le Bon, dont nous décrivons la Vie, failant mention de lui dans les Lettres Patentes de l'an 1179, & qui se voyent dans les Archives de l'Abbaye de Loo, ne le traite point de Bâtard & d'Illegitime, quoi qu'il sût son ennemi, mais l'appelle

COMTES DE FLANDRE. 17 en termes exprès, fils de Philippe & son. neveu. D'ailleurs il n'est pas probable que. Guillaume eut eu assez d'impudence pour oser disputer à tant de Princes & de proches Parens de Baudouin VII. en presence du Roi de France, la succession du Comté de Flandres, s'il eût été illegitime, puisque selon les Loix & les Coumes de toutes les Nations, les Bâtards sont exclus de la succession de leurs peres: & il est certain que Clemence veuve de Robert le Terololimitain, n'autoit pas donné sa Niéce en Mariage à Guillaume, s'il eût été taché de ce defaut, & qu'elle n'auroit pas pris son parti avec chaleur, jusques la même qu'elle épousa Godefroi de Louvain, & attira dans son parti les Comtes de Hainaut, de Boulogne, de St. Paul & d'Hedin, pour exclure Charles de la succession de Baudouin. Mais quelque puissant que sût ce parti, Charles rangea à la raison tous ceux qui s'opoloient à la justice de son droit, en les contraignant de lui demander la paix, en confisquant les Terres & Seigneuries d'Hedin, & en ôtant à Clemence son ennemie mortelle, la plus grande partie de son douaire. Ce Guillaume d'Ypres qui avoit reçu d'Etienne Roi d'Angleterre le Comte de Kent, en recompense de ce qu'il l'a-Voit

🗗 Histoire bes voit retiré de prison, pour lui rendre ens mêmetems le Sceptre & la Liberté, ayant fait des courses stequentes dans la Flandre, pour se vanger de Charles & des Plamans, revint long-tems après en Flandre, après s'être reconcilié avec Thierri d'Alface, donc nous parlerons dans la suite de cette Histoire, & s'étant retiré dans l'Abbaye de Loo, à laquelle il avoit fait de grands biens, il y mourut laissant un silsage de trois ans qu'il mit entre les mains de Thierri pour gage de la fidelité, & qui fit prive de la vue, & ensuite de la vie, par la cruauté de ceux qui l'avoient en garde. Charles étant de venu paifible possesseur de la Flandre, y établit de belles Loix; il appaifa les violences & la cruauté des habi-tans de la côte Maritime de Flandres en les defarmant; il punit severement les blasphemateurs, & ceux qui juroient en vain le nom de Dieu; & il usa d'une semblable riguent envers les Sorciers, Devins, & Massiciens. Il étoit se reglé & si moderé dans. fes montré que l'on voyoit en lui la feveri-té s'accorder avec la gayeté, d'affabilité avec cette gravité qui fied fi bien aux Princes, & la civilité obligeante, & qui le rendoir accessible à tout le monde, ne diminuoit rich du respect qui étoit du à La

Conneside Flandry 59 grandenr. A la fin du fouper il se faisoit lice of expliquer l'Ecrituse Sainte par trois Doctours en Theologie. Pendant son Regne un trés tude hiver, ayant gelé les bleds julqu'à la racine,, il s'en ensuivit une si grande discre que Charles sit défendre de braffer de la Bieren & de nonrir des chiens, afin que les grains suffent refervez pour en faire du pain, : & qu'on ne donnât point à des bêtes, ce qui devoit, être employé à la nourriture des pauvres. Gependant il prenoitain li grand soin de leur fournir des alimens, en lour failant distribuer tout ce qu'il avoir, qu'a en acquir le survoin de Pere du peuple. Il nouspissoit parmi les domestiques reize pauvres avec autant de soin & de distinction que les Gentilshommes de la mailon, afin qu'en le remettant toligours devant, les yeux l'image de la pairmetal, il agrit à vier modestement de la grandère » de que ce nombre de 131 rappel, la fonvent en la memoire, le fouvenir de Jehn-Christ & deles douze Apôtres. Au reste la profusion étoit si grande envers les pauvres qu'il leur fit distribuer en un seul jour dans la Ville d'Ypres sept mille huit cent pains, sans compter l'argent & les habits qu'il leur sit donner, & comme il avoit épnifé rous les Tresors, & que la famine

60 HISTOIRE BES mine continuoit, il alla à Bruges seil contmanda à tous ceux de la famille de Varistract puissante dans cette Ville, de faite ouverture de leurs gréniers, où ils avoient amassé de longue main une grande quantité de grains, & de les vendre aux pauvres à un prix raisonnable; & après avoir convainces Bôchard Van Straet de plusieurs vols & concussions, il changes la peine de mort qu'il meritoiren celle de la démolition de sa maison, & de la restitution de tout ce qu'il avoit volé. Cette condamnation quoi trés juste, jointe à la vente que sette famille avoit été obligée de faire à juste prix, la sit entror dans une sollo cage contre Charles le Bon, que tous ceux qui la composoient resolurent sa perte, sur tout à la sollicitation d'un scelerat & avate Prêtre nommé Bertolfe Van Straet Chanceller de Flandre & Prevôt-de St. Donerien de Bruges, que Charles avolufaitups peller dans la Sale, où il donnoit à manger ; & après lui avoir fait des reprimendes de son avarice & de sa dureré envers les pauvres, l'avoit renvoyé fans l'inviter à dinez comme il avoit fait d'autres Ecclessakiques. Cet homme qui n'aspiroit qu'à se. venger de ce Prince, conformala mort avec Maurant plus de hardielle, qu'il scavoir que Char-

CONTES DE PLANDRE. 61 Charles étant né Danois, & hai de la Nobleffe, personne n'oferoix entreprendred'en firer vengeance, '& d'en plinir les auteurs: Ce crirel arrentat fut executé fur la personne de ce bon Prince l'an 1126, dans la partie Superieure de l'Eghie de St. Donation de Bruges, où ce Prince étoit entré sans compagnie, pour y entendre la Melle, revetu d'an Cilice par dellous la chemile, les pieds nutis, qu'il cachoir fous une longue robe, pour éviter l'ostentation ce qu'il pratiquoit souvent; & comme il s'étoit prosterné hamblement sur le pavé de l'Eglife, priant Dieu, & recitant à haute voin le 30. Pleaume de David, Bochard Van Saratropsi s'étoit travelti en habit de mendiant, pour cacherdous les apparences de la pauvrere, le defisin qu'il avoit formé d'ôter la vio au Pere des Paupres, s'approcha de ce Prince, & lui donnam finide coup de libre lur lavêre, qu'il lui sendutlo cràno, & fit regailir fa cervelle fut le pavé: d'un fecond comp qu'il dechanges, il lui coupa prefque un bras, que se bon Prince avoit étendu pour donner l'aumône à une paurre femme, & le laissa mort sur la pla-re. Ainse mourat Charles le Bon l'an 1126. 1126. aprés un Regne de sept ans, sans laisser monns enfans de la femme fille de 

A: Hineserrolling to post 55 Reynold Cointe de Cletmont ... Bôphaits mant ibnocuté co cruel arronnet fur la petfouneude: Charles, entra avecuno compie deSatellines dans le Palais de ce Prince, qu'il pilla, & aprés avoir massacré inhumaine, ment les principaux Domettiques, il s'empara avec les complices de la Lous de Se. Donation, de des endroits les plus éleves de cette Eglife qu'il fir forsifier, La fainte té de Charles fut reconnue par un utiracle ; . qui fat fair par son intercession for un. nominé Roger Tolenar, qui étois perelus de tous les membres depuis & ans , & qui s'étant approché du cotpa de ce Saine Martir, lecouvra fut! le champ l'ulage de . les membres, et le drelle fut leagiedenis grand étonnement de tous les affilians, qui en poullerent des cris de joye, & qui difpus torent entreux à qui emporreroitum lami beaudes cheveux; des ongles & des vires mons de le Saint pour en faire des reliques. chacum allant baifer fon corps, que l'on exposadevant le Maître Autel à la veneration de tour le Peuple. On lui donna le lens demain la Sepuluire dans l'Eglife de Su Christophie, où il demeura 60 jours, an bout desquels on déterra son comps, qui enhaloicane odeurmes douce so se qui fue trouve ausse frais, & les blofferes ausse vermeilles

Com Tes de Flandre. 63 incilles, que lors qu'il fut mis à mosts & on le reporta avec un grand conceurs de Peuple dans l'Eglife de Sr. Donation, onfuite degioi il fut enterrédans le reveltiaize de ce Temple.

Un si horrible attentat ne demeura paslong - tems impuni, tous les Princes ayant interêt à en tirer vengeance. Louis le Gros Roi de France, Guillaume d'Ypros qui étoir revenu d'Angleterre, & wute la Noblelle de Flandre s'armerent pour exterminer les Auteurs de ce parricide, & Bochard, voulant prevenir la tempête qui alloit fondre sur lui & sur toute la families fortit de la Tour de St. Donatien, oftils'étoit tantonno, & sevada lecretoment de la Wille de Bruges pour le sauver dans le Brabant: mais il ne fe fut pas plut ettbarqué pour traverser l'Escaut, que la Barque, qui étoit arrêtée par une main invillfible, dementa inimobile, quelque force oc quelque adresse que les Bateliers employalfent pour la mener à l'autre bord. Bochard conné de voir que la justice divine v'opposoit à son évasion, étant retourné sur fes pas, le retira à l'île chez les Seigneurs ide Roubaix Esonéles, léfquels, au lieu de luifervir d'azile, '& de le celer, le liurerein su Gouverneur de la Ville, qui le condens-

64 HISTOIRE DES na a être rompu vif , & expolé sur une Rouë, où étant demeuré vivant depuis neuf heures du matinjusqu'au soir du len-main; il eut tout le loisir de detester son crime. Lambert son pere fut puni d'une mort cruelle à Bruges, où aprés qu'on lui ent lardé les membres avec des broches de fer toutes ardentes, il fut pendu en cet état, & languit plusieurs jours dans ce supplice. Bertulfe Prevôt de St. Donatien fut pris par force chez Alard Seigneur de Wasteue, mari de sa niéce, par Guillaume d'Ypres, qui le fit conduire à Ypres, où ayant été battu de verges, & moulu de coups de bâton, il fut mis à un giber, aussibien que Gui de Steenvorde, lequel ayant été vainçu en duel par un Gentilhomme, à qui il avoit fait un appel pour se purger du parricide, commis en la personne de Charles, avoit été vaincu. Isaac de Rening, complice de Bertulfe fut pendu à Aire, & Guillaume de Veruik ayant été attrapé en Allemagne fus puni d'un long & cruel supplice à Strasbourg, sa femme ayant été enterrée toute vive à Tournai : le reste des Conjurez ne fut pas plus exempt des châtimens que meritoit un si grand crime; & il y en cut 28. qui furent precipitez du faîte de la Tour de St. Donatien. Les

COMTES DE FLANDRE. 64 mailons des coupables surent demolies, avec défenses d'en rebâtir d'autres en la plase; leur biens confisquez, se pour perpetuer la punition de cet harrible parricide, H fut ordonné qu'à l'avenir toute la famille de Van Structen leroit tous les ans le siniéme Mars chargée d'imprecations & de ma ledictions terribles, par le Crieur public devant la principale porte de l'Eglise de St. Donatien; & qu'au contraire la memoire du Prince, qui aprésavoir repandu l'odeth de les verms pastonte la Flandre avoit été si inhumainement massacré, seroit à jamais en benediction. C'est ainsi que perirent malheureusement tous les complices de la mort de Charles le Bon.

क क्रियोग १९८८ -GUILLAUME, dit le Normand 14. Comte de Flandre.

Prince, qui étoit petit fils de Guil- 1126. laume le Bâtard, Roi d'Angleterre & Duc de Normandie, & de Mathilde ou Mahant fille de Bandonin de l'Ilez confils de Robert-Duc de Mormandie : ayant éré dépouillé de la fuccession de son pere & de ion ayeul, par la dureté d'Henri Roi d'Angleterre, son oncle Louis le Gros le reçux dans la Copir. & après un interregue de

66 HEFT OFRE D'ES vingt-deux jours le mit en possession de la Rlandre par la leule autorité, sans avoit égard aux justes presentions de Thierri Comted'Alface, de Guillalume d'Ypres, d'Armoul de Danomark, de de Henri Roi d'Angleterre, qui étant plus proches Parens de seu Charles de Danemark que Guilhume, avoient plus de droit que luide pretendre à la faccellion. Les Flamans springer permentant de la servicio de la constanta de la const Ruide France, Strde phie pour Guffaule d'un riche Patrimoine, crafgitant d'ailleurs dentrer dans une guerre de longué discussion, auroient volonniets supporte h domination dece Prince, s'ilino fortur piscomporté dans sa nouvelle dignité, avecaplante plus d'injustice qu'il n'y école entré. En effetit leur de sine Dodieux par les Impôts excessifs, dont il les charges par la: vente des Charges de Judicature, qu'il rendit venales par les brigandage de les Troupes ; do par les adulteres qu'il pardonnois | lou qu'il faifeit lemblant d'ignorer , que les Flamans resolutent de le chafe Rr. L'envie extrême qu'il avoit de se mettro en pollession du riche Pattimoine qui Mi avoiréré ravi, lui causoit cette avidité inuniable d'imasser des Tresors par toures. - Jane for-

COMTES DE FLANDRE. sortes de voyes. Ce qui irrita tellement le peuple que les Villes d'Arras, de Gand, de Bruges, d'Ypres, de St. Omer, de l'Ile & de Douay s'étant unies ensemble, pour se delivrer de ce joug insupportable, appellerent Thierri Comte d'Alface, comme le plus proche heritier de Charles le Bon. puisque Guillaume d'Ypres & Arnoul de Danemark, qui y avoient d'aussi grandes pretentions que lui, y avoient renoncé par force en faveur de Guillaume le Normand qui les y avoit contraints; & fermetent les portes au Normand: Celui-cl qui le fioit sut le secours de la France, s'étant mis en état de se maintenir dans la possession de la Rlandre, attaqua Thieris pres d'Axpoele, de l'ayant contraint de fuir, de de fetentice dans Aloft, il Py affice a mais lors que les affaires de Phietel lembiotent ette dell esperces, la mort de son ennemi qui ayant été blessé à l'épaule d'une pierre lancée par une Machine des affiegez, en mourut cinq jours après, les rétablit, & lui affûra la pof lession de la Platidre. Guillaume le Noil mand aufli digne d'une relle fin, qu'il étost indigne de commander aux Flamairs mourut de cette sorte l'an 1128. & il fut in: 1128. humé dans l'Abbaye de St. Bertin, prés de Baudouin, dit la Hache.

THIER-

## 68 HISTOIRE DES

## THIERRI D'ALSACE,

1128. GUillaume le Normand ayant par sa mort laissé le champ libre à Thierri d'Alsace, dont il occupoit la place avec tant d'injustice, celui-ci se vit paissible possesseur de la Flandre, qui ne lui étoit pas moins dûe pour son merite personnel qu'à cause de sa naissance, puisqu'il étoit fils de Thierri Comte d'Alface, & de Gertrude fille de Robert le Frison. C'étoit un Prince affable & rempli d'équité & de sagesse ; il n'étoit pas moins zelé pour la gloire du Christianisme, que pour le bien de ses Suets, puis qu'il fit quatre voyages dans la Terre Sainte, où il mena autant de fois de puissans secoure tant à son beau-pere Fou-ques Comte d'Anjou, devenu Roi de Jerusalem, par son mariage avec Melilante fille de Baudouïn, aussi Roi de Jerusalem, qu'à ses Successeurs Baudouin & Amauri, qu'il assista puissamment contre les Mahometans, & particulierement contre les Sarrazins d'Egypte. Il acquit tant de reputation dans cette guerre, que toutes les Nations Chréciennes qui combattoient dans la Terre Sainte pour la gloire du nora Chrê-

Comtes de Flandre. 69 Chrêtien, jettoient les yeux sur lui pour remplir le Trône de la Ville de Damas, qui étoit alors affiegée, ce qui auroit été executé, si la jalousie de quelques Princes Chrêtiens n'y avoit mis empêchement. Il fit apporter de la Terre Sainte, par Leonin Abbé de St. Berrin, une Phiole de Christal. remplie d'une partie du sang, qui étoit coulé des playes de Nôtre Seigneur Jesu-Christ un peu avant qu'il stat enseveli, & qui fut mile en depost dans l'Eglise de St. Basile de Bruges, où on la porte tous les ans en Procellion le 3. jour de Mai, avec une pompe solemnelle. Il confirma les Loix qui punissoient les homicides & les blessures, par la peine du Talion; austibien que les brigandages & les vols nocturnes; & il fit condamner à une amende celui qui refuseroit d'en poursuivre le châtiment. Il fit demolir le Château de Tes roiienne, qui avoit été bâti par Arnoul, avoité de cette Ville pour tenir en bride le Clergé. Il incorpora à la Flandre la Seigneurie de Termonde, & il appaisa les differends furvenus entre les habitans de Bruges & ceux de Furnes. Il obtint du Pape Eugene III par l'entremite de St. Bernard Abbé do Clairvaux, que l'Episcopatisesoit rétabli à Tournay, où on l'avoit aboli pour

pour soûmettre cette Ville à l'Evêché do Noyon. Il sut present au Sacre d'Henri II. Roi d'Angleterre. Ensin aprés avoir Gouverné passiblement la Flandre péndant 40. ans, il mourut l'an 1169, qui étoit le 69, de son âge dans la Ville de Gravelines, qu'il

de son âge dans la Ville de Gravelines, qu'il avoit fait bâtir. On lui donna la Sepulture dans le Monastere de St. Gilles de Watenes. Il eut de la seconde femme Sibille, fille de Fouques Roi de Jerusalem, Bau-douin qui mourur jeune à Bergues St. Vinoc, Philippe qui fut son Successeur; Matthieu qui fut Comte de Boulogne & de Marton en Angleterre du côté de fa femme, dont il eut deux filles, & qui mourat d'un coup de flêche au siege de Drincourt en Normandie, Gerard qui fut Prevôt de St. Donatien de Bruges, & Chancelier de Flandre; & Pierre lequel ayant été élû Evêque de Cambrai, tenonça à l'Etat Ecclesiastique, à la persuasion de son frere Philippe, pour épouser l'Heritiere de Nevers en France, dont il n'eut point d'enfans, & mourut avec quelque loupcon, d'avoir été empoisonné. Thierri laisla encore deux filles, dont l'aînée qui fint Mariée à Baudouin Comte de Hainaur, ne lui porta pour la dote que cinq cens Florins de rente, ce qui marque la grande di-

Com Tes De Flandre. 71 fette d'argent de ce temps-là, ou la modefeite & le desinteressement des Princes de ce secle-là; l'autre prit Alliance avec le Seigneur de Montargis.

PHILIPPE D'ALSACE I. de ce nom, 16. Comte de Flandre.

E Prince à qui les Annales de Flandre donnent le Titre de Grand Duc, perragea avec son pere le Gouvernement de la Flandre de son consentement; & il s'en' acquita trés bien devant & aprés sa morts Il far plus puissant que pas un de les Predecelfettis, la femme l'abelle lui ayant apporte en mariage les Comtez de Vermandois, de Valois & d'Amiens. Il entra en guerre avec Florent Comte d'Hollande prit, & qu'il renvoya en son pais par un Traité que Florent n'observa pas, pour raison dequoi Philippe lui ota le pais de Waes, qu'il renoit à foy & hommage del la Flandre, alaquelle ce pais fut uni infeparablemeur auffi-bien que le Courte d'Alost, qui revint à Philippe après la mort de Thierri fils d'Yvain Comre d'Aloft, & de Laurence fille de Thierri d'Alface, & sœun de Philippe. Et l'en sit hommage ? l'Empéreur Friderio I. qui lui donna pol-

72 HISTOIRE DES fellion de la Ville de Cambrai, & accorde en la faveur aux Negocians Flamans la liberré du Commerce, & le debit de lours denrées sur le Rhin, & dans toute l'Allemagne; il accompagna avec un train magnifique l'Empereur Henri VI: fils de Frideric qui alloit à Rome pour l'élection d'un Souverain Pontife. Il accepta le Patronage de l'Evêché de Cambrai, qui lui fut défe-ré l'an 1189, par l'Evêque & le Chapîtré de Nôtre-Dame de Cambrai, en qualité de Comte d'Alost & de Prince de l'Empi-re, à laquelle étoit annexé le droit de Gavene, qui consistoit en deux boisseaux de froment, & un demi boisseau d'avoine que chaque charrue étoit obligée de lui payer tous les anspour son droit de patromage, outre une mesure de froment & d'avoine qu'il exigeoit des rotutiers, qui ne

> Mais Philippe d'Alface ayant trop de penchant pour Philippe II, dit le Conquerant Roi de France, dont il étoit Parrain & Tuteur, & dont il embrassoit les interêts avec tant de chaleur qu'il sit un Appel à Richard I. Roi d'Angleterre, pour vuider avec lui par un Combat singulier les disterends qu'il avoit avec le Roi Philippe, il lui sit épouser l'an 1179. Ilabelle sa nièce,

se méloient point du Labourage.

لماء دمة

COMTES DE FLANDRE. 74 fille de sa sœur & de Baudoiiin quatrième Comse de Hainaut, à laquelle il donna en dote le Comté d'Artois, qui servoit de barriere à la Flandre du côté des François, & par cette donation il leur ouvrit la porte de la Flandre, & jetta la semence d'une infinité de querelles & de guerres qui s'allumerent entre les François & les Flamans, au grand malheur de la Flandre. Il changea les anciennes armes de Flandre qui étoient gironnées d'or & d'argent avec un écu d'argent sur le sout, en un Lion de Sable. Philippe étant allé pour la seconde fois dans la Palestine au secours du Roi de Jérusalem son cousin, mourut de la peste avec plusieurs Grands Seigneurs & Prelats l'an 1191. étant au siege 1191. de S. Jean d'Acre, & il receut la sepulture dans un Fauxbourg de cette Ville au Cimetiere de S. Nicolas, jusqu'à ce que la Comtesse son épouse fit transporter son corps dans l'Abbaye de Clervaux en Bour+ gogne, en faveur de l'amitié étroite qu'il avoit liée autrefois avec S. Bernard, Fondateur de ce lieu. Il gouverna la Flan-dra pendant 23. ans; & comme il ne laif-soit point d'enfans il institua en mourant son héritiere la sœur Marguerite, qui restoit seule de tous ses freres & sœurs. MAR-

## 74 HISTOIRE DES

MARGUERITE femme de Bandon IV. Comte de Hainaut, 17. Comzesse de Flandre.

Arguerite succedant à son fice.
Philippe tant par droit de provi mité qu'en versu de son Testament, se Comté de Flandre. Elle avoir époulé Bar douin IV. Conste de Hainaut, qui se n possesseur de la Flandre par un double i re; par celui de sa semme & par lespr tentions legitimes qu'il avoit sur la Flan dre, étant descendu comme elle entign directe de Baudouin de l'He, comme nos 🕠 avons vů ci-devant; lui par Baudoüin 🕏 Mons legitime heritier de Baudouin; de par Robert de Frison qui avoit usurpe Flandre sur Baudouin Comte de Hainau frete d'Arnoul le Malheureux, que Ro bert tua à la Bataille de Montcassel. Pu cette alliance, ils laisserent leurs herities legitimes & paisibles possesseurs de la Flandre, personne n'y ayant droit qu'enz. Mais les limites de leur domination fu rent fort reflertées, &t notablement dimimuées par Louis VIII. Roi de France, à qui les Evêques de Reims & d'Arras, &

COMTES DE FLANDRE. les Abbez d'Anchin & de Cambron qui avoient été choisis pour arbitres entre lui & Bandonio, ajugerent l'an 1191, pour la dot que Philippe d'Alface avoit accordée à l'abelle la mere, toure la Flandre Occidentale fittiée au delà du nouveau Canala qu'on appelle le Comté d'Artois, où sont les Villes d'Arras, Bapaume, S. Omer, Aire, Hedin, Lillers, & Lens, & d'où rélevent les Conner de Boulogne, de S. Paul & de Guines, & quantité d'autres Scigneuries comprises dans l'Artois. Depuis ce tems-là la Ville de Gand s'érigea en Capitale de la Flandre, & ulurpa quansité de privileges de de franchises dont les Actes sont sans date, se ne sont signez d'aucun Prince ni d'aucuns témoins, & par là ils ont aboli les droits de retrait après l'alienation des biens, se sont attribué l'authorité de destituer leurs Chapelains de la Cour & autres Ministres du service Divin, & ont enfin exigé des Comses de Flundre qu'ils ne servient publier aucun Edit à Gand sans le conseil & le consentement des habitans de cette Ville. Marguerite en qui la beauté & la bonté faisoient un rare assemblage, ayant gouverné la Flandre avec beaucoup de sagesse & de moderation pendant quatre ans, D 2 paya 37263

HISTOIRE DES paya le tribut à la nature dans le Château de Male près de Bruges l'an 1194. peu de mois avant son mari scelle fut enterrée au côté Septentrional du grand Autel de l'Eglise de S. Donatien de Bruges; l'Epitaphe qu'on a apposée à son monument lui donne la gloise d'avoir surpassé en toutes sortes de venus toutes les femmes de son toms. Elicialita une belle posterité, puisqu'elle sur mere de Baudouin VIII. lequel étant né Comte de Flandre & de Hainaut, se sit Empereur de Constantinople par sa valeur; de Henri qui lui succeda, & de Philippe qui sur Comte de Namur. Elle mit aussi au monde trois filles, Isabelle qui sut mariée à Philippe le Conquerant Roi de Francé; Yolant qui époula Pierre Comte d'Auxerre & Empereur de Constantinople; & Sibille qui prit alliance avec Gerard de Luxembourg, Seigneur de Ligni en Bartois.

BAUDOUIN: VIII. Empereur de Constantinople, 18: Conste de Flandro.

TL joignit dans la personne la possession des Comtez de Flandre & de Hainaur; celui de Flandre lui appartenoit de droit, tant

Compes de Flandrei tant du côté paternel que maternel, & celui de Hainaut du côté de son pere seulement, comme nous venons de dire. Au commencement il portoit dans ses Armes miparti de Hainaut & de Flandre. mais depuis à la persuasion des Flamans. il quitta le Lion de Hainaut, & ne retint que celui de Flandre, qu'il fit peindre & graver sur ses Boucliers, & Etandarts, & sur son Scean. Suivant la volonte de son pere il ceda le Comre de Namur à son, frere Philippe à condition qu'il lui feroit hommage, comme il s'obligeoit lui même à en faire hommage à l'Empereur. Baudouin qui s'étoit croisé avec quantité d'autres Souverains pour aller. faire la guerre aux Infidelles dans la Terre. Sainte, s'étant arrêté à Venile avec les Compagnons pour s'embarquer sur la Flote Venitienne. & continuer leur voyage. en Syrie, il arriva que l'argent venant à leur manquer, ils furent obligez de prendre parti avec los Venitiens, auxquels ils, aiderent à prendre la Ville de Zara en Dalmatie. Alexis Commene fils d'Isac Empereur de Constantinople étant venu pendant qu'ils affiegeoient cette Ville, implorer leur secours contre Alexis Ducas son oncle, qui avoit fait crever les yeux à son-D 3 perc

78 Historre Die S pere après l'avoir detrôné, il les engagea pere apres l'avoir detrone, il les engagea sons des grandes promesses à remettre leur voyage de la Terre Sainte à une autre tems pour aller assieger Constantinople, or qu'ils lui accorderent, & au lieu de prendre la route de la Terre Sainte ils sormerent le siège de Constantinople, qu'ils emporterent d'assau au bout de soixante jours, & remirent Isaac sur le trône de mourur peu de tems après son rétablissement, ayant été étranglé par Alexis Murzuphle. Les Princes croisez revinrent assinger une seconde sois Constantinople pour en chasser l'Hurpateur de l'Empire, & l'ayant emportée d'assaut, pillée de brusée pour la plus grande partie après un sie ge de soixante de huit jours, comme ils virent que l'Empire étoit vacant de sans heritiers legitimes, ils convinrent d'élire pour Empereur un des Princes croisez, de ayant remis cette élection au sissifissans & ayant remis cette election au fuffrage des quinze Electeurs choisis entreux le choix tomba d'un commun accord sur Baudoüin comme fur celui que l'on jugeoit le plus digne de monter sur le trône Imperial, tant en confideration de ce qu'il étoit

Com Tes de Fannor i. 79 étoit oncle de S. Louis Roi de France, & le plus puissant de tous les croisez, que des marques de prudence & de valeur qu'il avoit données dans rette guerre. Les Evêques de Betléen, de S. Jean d'Acre; de Soissans & de Troye, de Marquis de Montserat, les Comps dei Blois, de S. Paul, & de Brienne, receinq Sensteure de Venise furent les arbitres de cette élections

. Baudoüin ayant étéproclamé Empereur d'Orient l'an 1200, necht les marques de la dignité imperiale par les mains de Thomas Morolini qui fint élévé pour lors au Patriarchat de Constantinople; & il ne fat pas plutos parvenu à l'Empire qu'il soumit l'Eglis Greque à la Romaine. Il créa Boniface Marquis de Montfernt Rob de Thessalie, 80: Godessoi qui était de la Raceides Contres de Troyes en Champagne, Duc d'Athenes, il ceda l'ile de Candie aux Venitiens du confentement du Masquis de Montferrat, & il obligea par serment tous ceux à qui il avoit distribué des Royaumes & dos Villes, de lui être fi-i deles, & d'apporter dans le trefor Imperial la quatrieme partie des impôts qui se leveroient dans leurs Etats. Il sembloieque Baudouin gouvernant l'Empire avec: D 4 beau-

So HISTOIRE DES beaucoup de sagesse & de moderation dut le posseder long-tems; mais la forune jaloule de la gloire, lui ravit bientôc l'Empire avec la vie, car comme ce Prince affiegeoit la Ville d'Andrinople, où s'étoient cantonnez plusieurs Grands Seigneurs de l'Empire de Grece, qui ne pouvoient supporter le joug des Latins ni de l'Eglise Romaine, il sur désait & pris dans une embuscade que lui dresserent les Bulgares quirétoient venus au secours des assiegez, et al sur inhumainement massacré & coupé par morceann par ces in-fames Vainqueurs dignes de l'execration de Dien & des hommes, parce que Jeanne épouse de leur Prince l'avoit accusé faullement & impudemment de lui avoir: offert de l'épouler & de l'aflocier avec lui à l'Empire, s'il pouvoit forțit de la prison par son moyen. Ainsi mourut l'ana 1207. Baudoiin la treizième année deson regne dans la Flandre, & le deuxiéme de son regne dans l'Empire d'Orient. Les pieces de son corps ayant été disper-sées, furent ramassées ocensevelies par une femme native de Bourgogne qui demeu-roit en ce pais-là. La fin tragique de Baudoüin vint à la connoissance de Jeanne sa fille aînée, qui avoit envoyé tout exprés. des.

COMTES DE FLANDRE, 81 des Ambassadeurs en Bulgarie pour être informée de la verité du fait, que Baptiste Egnatius Historien Grec, & par consequent suspect de mensonge a raconté autrement, solltenant avec autant de fausseté que d'impudence qu'il étoit mort de maladie en son Palais. Il prenoir cestitres qu'il avoit grave sur un Sceau d'or, Baudouin Empereur des Romains toujours Auguste, choisi de Dieu. Henri son frere qui avoit été mis sur le trône Imperial à sa place, ayant fait la paix avec les Bulgares, & obtenu la fille de leur Prince en mariage, mourut sans enfans l'onziéme année de son regne, & laissa l'Empire à Pierre de Courtenay Comte d'Auxerre, qui avoit épousé sa sœur Yolant. Ce Prince revenant de Rome où il étoit allé recevoir la Couronne Imperiale des mains du Pape, tomba dans les pieges que Theodore Lascaris gendre d'Alexis Ducas Usurpateur de l'Empire de Constantinople lui dressa dans la Forêt de Tempé en Thessalie, où ayant été pris en trahison, & ensuite retenu en prison pendant deux ans, il fut inhumainement massacré. Il eut pour successeur son fils Robert qui s'attira la haine des grands &du public par l'enlevement d'une fille de Constanti-D

82 HISTOTRE DES stantinople mariée à un Gentilhomme Bourguignon, qui s'en vengea cruellement à la barbe de l'Empereur, en coupant le nez & les oreilles à son épouse, & en jettant dans la Mer sa mere qui l'avoit livrée à l'Empereur. Robert revenant de Rome, où il s'étoit fait Couronner par le Pape mournt dans l'Achaye l'an neuvième de son regne : & laissa l'Empire à Baudoüin II. son fils. Celui-ci regna trente ans dans des défiances continuelles de la perfidie des Grecs, dont il ne pût enfin le garentir qu'en fuyant de la Ville de Constantinope, qui avoit été prise en trahison par Michel Paleologue, dans la personne de qui l'Empire d'Ozient qui avoit été tenu soixante ans par Baudouin I. & ses successeurs, retourna sous la puissance des Grecs; & ne pûr être recouvré par Philippe fils de Baudouin II. ni par Charles Comte de Valois, ftere de Philippe le Bel, qui avoit éponfé fa fille nommée Catherine. Tandis que les Latins (c'est ainsi que les Grecs nommoient Baudouin & fes successeurs) tinrent l'Empire de Constantinople, la Nation Grecque la plus perfide qui fut ja-mais au monde, dressa une infinité d'embûches, & suscita quantité de traverses à

COMTES DE FLANDRE ces Princes dont elle ne pouvoit fouffire rentrer sous le joug de l'Eglise Romaine pour laquelle les Grecs ont eu presque de FOUT tems une aversion morrelle: mais leur obstination dans le schisme fut longrems après punie par de cruels mais justes châtimens, Dieu ayant permis qu'ils soient tombez sous la domination tyrannique des Ottomans, qui les tient encote aujourd'hui dans une deplorable servitude. Mais revenons à Bandouin L qui étoit un Prince orné des dons de l'esprit & du corps, d'un abord facile, prudent dans ses actions, court & sententieux dans ses paroles, integre dans fesjugemens; fobre dans la maniere de vivre & dans les plaifirs, ce qui contribua beaucoup à le mainrenir dans cette santé & vigueur de corps & d'esprit, dont il jouit pendant toute fa vie lans ancune alteration. l'Histoire, & sur tour celle de ses anestres & de la patrie, mais il vouloit qu'elle sut sidele. C'est la raison pour laquelle il avoit fait choix des plus habiles Ecrivains de ses Etats, pour faire un recueil exact de toutes les Loix & Coutumes de la Flandre & du Hainaut, & d'en écrire l'Histoire le plus exactement & le plus fide84 H I S T O I R E D E S fidelement qu'il feroit possible; & il m roit été à fouhaiter que ce dessein esté executé aussi diligemment qu'il avoit ét sagement ordonné.

Bandonin VIII. laissa deux silles, nominées Jeanne & Marguerite, qu'il avoi euës de Marie sille de Henri Comte de Champagne, & niéce de Philippe le Conquerant Roi de France, qui mourut to Syrie, où elle étoir allée avant son man, qui l'auroit suivie dans peu, si sa destine ne l'avoit detourné de continuer son voyage à la Terre Sainte, pour l'éleversu le Frône Imperial.

JEANNE DE CONSTANTINOPLE 19. Comtesse de Flandre, mariée a premieres nôces à Ferrand Prince de Portugat, & en secondes nôces à Themas Prince de Savoye.

Audopin qui étoit sur le point de partir pour aller en Syrie, ayant laissé Jeanne & Marguerite ses deux filles sous la conduite de Philippe Comte de Namur, son frere, à qui il avoit donné pour adjoint Bôchard d'Avénes; Philippe presse par les instantes prieres du Roi de France, qui craignoit que les Flamans ne donnassent

COMTES DE FLANDRE. Rent Jeanne heritiere de Baudouin en mariage au Roi d'Angleterre, l'envoya avec sa sœur Marguerite à la Cour de France, fors qu'elles étoient encore dans l'âge de l'enfance, pour y être élevées parmi les Dames d'Honneur de la Reine; & pour recompense de son infidélité, le Roi lui sit épouser une de ses filles nommée Marie, & lui remit le prix de la liberté, qu'il avoit perduë dans un Combat. Les Flamans & fes Hennuyers irritez contre Philippe, qui avoir ainsi livré l'Heritiere de la Flandre & du Hainaut entre les mains des François, lui ôterent le Gouvernement de ces deux Provinces, ce qui lui causa un deplaifir fi sensible, qu'il ne fit plus que languir jusqu'à la more. Philippe Roi de France ayant ces deux Princesses en son pouvoir, donna l'aînée en mariage à Ferrand second fils de Sanche Roi de Portugal, qui l'épousa à Paris avec beaucoup de magnificence l'an 1211., les frais des 1211. Nôces ayant été faits aux dépens des Provinces de Flandre & de Hainaut. Le Roi de France lui avoit procuré cette riche alliance, ayant été gagné par les pressantes follieitations de sa femme qui étoit Espagnole de Nation, par les presens qu'il reçût de Mathilde Douairiere de Flandre,

## 86 HISTOIRE DES

Tante de Ferrand, & par l'Ambassade que lui envoya le Roi de Portugal. Ce Mariage qui avoit été fait sans le consentement des Flamans leur deplût si fort, & particulierement aux Gantois, que Ferrand qui avoit laisse la Comtesse sa femme malade à Douay étant venu à Gand sans elle, ils refuserent de le reconnoitre, en lui disant, qu'ils avoient pour Princesse la fille aînée de l'Empereur Baudouin; qu'il ne reconnoissoient qu'elle, & qu'ainsi il n'a-voit qu'à se retirer, où à faire voir en l'amenant avec lui qu'elle étoit sa femme. Ils l'auroient même mis en prison s'il ne se filt retiré en diligence à Courtray; mais ils en agirent tout autrement quand il y vint accompagné de Jeanne son épouse, & ils le receutent avec beaucoup de magnificence. Et lui firent present d'une somme d'argent, en recompense dequoi Ferrand leur accorda à perpetuité le pouvoir de ctéer un corps de Magistrats composé de 39. personnes, & leur ceda la possession de plusieurs Lieux & Villages simez delà l'Escaut.

Le Roi de France qui avoit cell engager Ferrand, & par consequent la Flandre dans ses interêts, en lui Procurant ce Matiage, sut bien trompé dans son attente.

COMTES DE FLANDRE. 87. lors qu'il vir ce Prince entrer dans la Ligne. que l'Empereur Othon IV., Jean Roi d'Angleterre & plusieurs autres Princes. formerent contre la France; ce qui prouve évidemment l'inutilité des precautions que les hommes prennent pour s'agrandir, puisque ce qu'ils croyent devoir être le plus favorable à leur desleins, est bien souvent ce qui s'y oppose le plus. En effet Ferrand fut un des plus passionnez & des plus ardens de rous les Chefs de la Ligue; il étoit brave, ambitieux, & fort entendu dans le métier de la guerre, & dans la conduite des armées; mais ni sa valeur, ni son experience ne le purent garennie flumalheur d'être fait prisonnier à la Bataille de Bovines par le Roi de France, qui le: sit servir de matiere à son triomphe, & le. retint dans une rigoureuse prison, d'où il ne fortitque 12. ans après la défaite, pour venir mount en Flandre d'une recention d'unindy eaufée par la gravelle qu'il avoit contractée dans la prison. Jeanne qui n'a-voit en sie ce Prince qu'une fille qui véest peu de tems, ayant passé ciaq années. dans la viduité, époula en lecondes noces,. à la perfussion de St. Louis Roi de France: & des Brats de Flandrey Thomas frere du Comre de Saveye', 80 oncle des Reineso

1-.

88 HISTOTE DES de France, d'Angleterre & de Sicile. C'é toit un Prince brave & genereux. Elle ordonna que le Magistrat de Bruges, qui étoit perpetuel seroit renouvellé tous les ans, & elle confirma la Magistrature perpetuelle à la Châtellenie de Bruges, qu'elle avoit achetée de Jean de Nesla. Elle acheta aussi Pan 12,18, la Châtellenie de Mont-Cassel, de Michel de Harnes. Elle établit dans les villes de l'Ile, de Furnes & de Bergue-Saint-Winokx les Ordonnances qu'on appelle Keures; & elle créa dans le Païs un Magistrat perpetuel de sept Echewins. Elle obtint de Henri III. Roi d'Angleterre en faveur des Flamans la liberté. du Commerce dans toute l'étendue de son Royaume, quoique les Comtes de. Plandre euflent donné de tout tems du lecours à la France contre l'Angleterre; ce qu'il lui accorda à condition de ne point fe. dechrer ouvertement conemis des Anplois. Elle deceda avant son second Mari. l'an 1244 qui fut le 51. de son âge, & le 3-7 de son Regne; elle choisit sa Sepukure auprés de son premier Mari, dans l'Abbaye de Marquette prés de l'Île, qu'elle avoit fondée & entichie de ses liberalitez, & comme elle mourut sans enfans, sa Succession appartint à sa sour Marguerite.

1244.

COMTES DE FLANDRE. 89
Thomas de Savoye son second Mari
n'ayant plus aucun Catactere en Flandre,
retourna en son pais, comblé d'honneurs
& de presens que lui sixent les Etats de
Flandre.

MARGUERITE II. dite de Constantinople, mariée en premieres nôces à Bôchard d'Avénes, & en secondes nôces à Guillaume de Bourbon Seigneur de Dampiere, 20. Comsesse de Flandre.

Eanne de Gonstantinople étant decedée, 1244. I sa sœur Marguerite lui succeda dans tous les biens, comme nous venons de dipe. Elle avoir été mariée deux fois du vivant & du consentement de sa sœur ainée. Elle eut de ses deux maris plusieurs enfans mâles; mais sa fecondité lui causa autant de déplaisir que la sterilité de sa sœur luiavoit causé de joye; car les enfans qu'elle eut de son premier lit, eurent de grands demêlezavec ceux du second, pendant le vivant de leur mere, & ils le firent de longues & fâcheules guerres. Son premier Epoux fut Bôchard fils de Jaques d'Avene, sorti de la très-illustre famille de Roussillon 3 il étoit le plus jeune de tous ses freres, quoi que le plus brave & le mieux faits Philippe

Digitized by Google

HISTOTRE-DES Philippe d'Alsace Comte de Flandres son parent avoit pris soin de son Education, & l'avoit honoré de ses bonnes graces; mais comme il se voyoit sans biens, comme sont tous les Cadets des illustres Familles, il embrassa l'état Ecclesiastique, afin de trouver dans les riches revenus de l'Eglife, dequoi sourenir son rang. Pour y parte nir; il étudia li bienen droit qu'il le fit re cevoir Bachelier dans l'Université d'Orleans, enfuite dequoi il fut promen au Soudiaconat; mais comme il avoit une font inclination pour les armes, il s'ennuy bientôt de l'état Ecclesiastique, & prese rant l'épée à la croce il s'attacha, au service de Richard I. Roi d'Angleterre, qui lui donna de l'emploi dans ses trompes ; ensuite dequoi étant revenu en Flandres, il s'infinug tellement dans l'estime & dans h bien-veillance de Baudovin VIII. Comte de Flandres, que ce Prince étant sur le point de partir, pour aller en croisade à le Terre Sainte, lui confia la garde de Jeanne & de Marguerite ses deux filles, & l'administration de sesEtats pendant son absence, conjointement avec lon frere Philippe; ce qui lui donna un grand credit auprès des Flamans sur tout, lors qu'aprèsque Philippe son associé eut été depossedé de la Tutele des

COMTES DE PLANDRE of: des deux Princesses, Bôchard d'Avénes demeura seul Curateur des Princesses & Minalco d'Etae. Il lieptroître dans cet emploi tant d'adrelle & de magnificence, ne paroiffant jamais en public qu'avec un train qui égaloit présque celui des plus grands. Rois, qu'aptès le mariage de Jeanne, qui étoit l'aînée des deux Princesses avec Ferrand Prince de Portugal, il épousa Marguetite du consentement de la sœur, qui' domina les mains à cette alliance à la perfuasion de Mathilde Comtesse Douairiere de Flandre; ce qui arriva l'an 1212. Il cut deux enfans de ce mariage; mais Bôchard étant tombé dans l'indignation de la Comtelle Jeanne ; dors qu'elle sont que sous l'habit de Cavalier, il cachoir l'Ordre de Soudracte auquel il avoit été promeu, il en conceut un tel deplaifir qu'il en mourat de regiet. D'autres disent qu'ayant été pourluivi en justice comme ravisseur & contupteur de la Princesse sa Pupille, il avoir été condamné à perdre la tête à la poursuite de Jeanne. Quoi qu'il en soit cette Princesse ayant apris ce scandalo, en porta ses plaintes au Pape Innocent III. qui declara Bôchard excommunié, si dans un tems limité il ne rendoit à la Comtesse. de Flandre, la fœur qu'il lui avoit ravie par fraude

HISTOTER B. D. B. S. fraude, & s'il ne reprenoit promptement les habits de l'Ordre Sacré dont il étot revetu. Jescai qu'il y a des Historiens qui en parlent autrement, & qui assurent que Bôchard débancha clandestinement Marguerite, qu'il eut un commerce secret avec elle, & qu'ils ne furent jamais mariez; mas il y a de puissantes conjectures qui protvent le contraire, & il n'est pas probable que le Roi de France est ajugé le Come de Hainaut à Jean d'Avenes né de cent conjonction it elle avoit été illegitime, parce qu'en ce cas là il auroit été incapable d'être Heritier des biens de sa mere; mais ce qui prouve davantage que Bôchard & Marguerite ont ette veritablement mariez, iln'y a qu'à examiner les termes de la Sentence du Pape rendue, contre lui. De plus si la chose s'étoit passée autrement St. Louis Roi de France pardevant qui a differend avoit été porté pour le juger, n'en auroit pas renvoyé la connoissance au Pape Innocent III. dont les Juges deleguez qui étoient l'Evêque de Châlons & l'Abbé da St. Sepulchre de Cambrai , declarerent Legitimes les enfans nez de Bôchard d'Avénes, & de Margnerite de Flandres, comme procréez d'un legitime Mariage, celebré en face de l'Eglise. L'un de ces en-

Comtes de Flandre. fans nommé Jean d'Avenes, homme à qui la nature avoivégalement accordé les dons de l'esprit & du corps, ayant pris les armes contre la mere, s' fut fait Comre de Hainaut, & cest de lui que sont sortis les Comtes de Hainaut, de Frise & de Hollande. Le second nommé Baudouin fur Seigneur de Bezumont en Mainaut; & ces deux fretes ont fait passer dans leurs sdescendans la haine morrelle qu'ils avoient conclie contre les ensans du second lit de leur mere. En effet quatre ans après la most de Bôchard, Marguerite épousa Guillaume de Dampierre, fils de Gui, Seigneur de Dampierre en Bourgogne & de St. Disser y & de Beatrix fille d'Archambauk de Bourbon, d'où vient la Maison de Bourbon du côté maternel. De ce mariage sont sortis Guillaume qui fut prisonnier de guerre en Egipte avec St. Louis Roi de France, 18 qui fut depuis tué & foulé aux pieds des chevaux dans un Carroufel; Gui loquel succeda à sa mere au Comté de Flandres, Jean dont le fals fuc Seigneur de l'Ecluse & de Bailleul; & Marie qui fut Abbelle de Flines: Elle eux de deplaisir de voir Gui & Jean ses en-·fans prisonniers en Zelande; où ils avoient éré pris dans un Combat 3 : 82 elle ne les 1894 HISTORES chéta d'une prison de plusieurs années que par de grodes tançons. Ceste Princeffe fut heritiere du courage & do la vigilance de l'Empereur Baudouin fon pere, & en l'a vue louvent faire la visite de ses Erats, armét & à cheval. Ellembrint des Seigneurs de Juliers & de Valkenhourg plusieurs franchises & immunitez en faveur de les Sujets negocians. Elle introduisit en Flandres laskoutume de Hâted Monnoye à l'imitation des François ; elle en écablit la fabrique à Gand & à Alost, & elle y attacha de beaux Privileges, par lesquels les Monnoyeurs étoient mis sous la procection du Prince, ne reconnoissant point d'autre Juri diction que celle du Prevor des Monnoyes, & leurs descendans évolent #xempts d'Impôts. Elle achera la Seignenrie de Bornhem de Hugues Burggrave ou Chastelain de Gand, & celle de Crereocur d'Enguerrand Scigneur de Couci. Elle exempta tous les Serviteurs & Servantes de la Flandre & de ses dependances & leurs descendans des draits que les Comtes de Flandre levoient fur leurs biens, lors qu'ils venoient à deceder, qui confistoient en là moitié dés menbles qui leur appartenoient, Et rendont le mommois Helvekeve. Ce qu'illefit dit confenchêra tement

COMTES DE FLANDRE. 95 tement de Gui son fils, afin disoit cette pieuse Princesse, d'artirer sur elle la mise-ricorde de Dieu, & d'obtenir de lui une heureuse delivrance de la servitude du peché; & pour tous ces droits elle n'exigea des hommes que trois deniers par an, & des semmes un demet seulement, tant pour elle que pour ses Successeurs; & des personnes mourantes ce qu'il y avoit de plus precieux dans leurs meubles. Elle semit aussi-bien que sa sœur Jeanne aux habitans de Bruges, de Furnes, de Bergues & au-tres Lieux le tribut de 12. deniers Parisis, qu'ils avoient coûtume de payer tous les ans aux Comtes de Plandres le jour de St. Bayon. Elle étoit si charitable envers les pauvres, que presque tous les Hôpitaux & maisons de Charité, la reconnoissent pour leur fondatrice ou bien faitrice aussi-bien que sa sœur la Connesse Jeanne, Enfin après avoir fait quantité d'autres belles constitutions, elle mourut à Gand l'an 1279. qui étoit le 76 de son âge, & le 36. 1279. de son Reglie ; de este suit enterrée dans l'Eglise Abbariale de Flines, qu'elle avoit fondée & enrichie de plusieurs belles terres avant fa mort, Elle declara Gui son als Contre de Plandres, elle remit dans les Bonnes graces Baildouin d'Avenes fecond

ond fils de son premier lit, & elle ceda à Jean d'Avénes son petit fils le Comté de Hamaut, Jean d'Avénes son fils aîné & son plus grand persecuteur étant most avant elle.

## GUI DE DAMPIERRE, 21. Come de Flandre,

N lui donna le surnom de Dampierre pour le distinguer des enfans du premier lir de sa mere surnommez d'Avénes. La vie de ce Prince sut aussi malheureuse que longue, il accompagna le Roi St. Louis dans la funcste guerre de Tunis, où ce S. Roi mourut de la peste avec presque tous les grands Seigneurs de sa suite. Il eut le malheur d'être fait prisonnier de guerre par les Hollandois, à qui il faisoit la guerre dans la Zelande; & il n'en sortit qu'après une longue prison. Le Roi Philippes le Bell'ayant artiré sous une seinte apparence d'amitié, le rețint deux sois en prison, & la seconde sois il y mourut.

Il cut des demêlez avec les Magistrats de la Ville de Gand à la sollicitation de la populace, & il voulut les obliger à lui readre compte en public, des deniers provenans des Impôts, ce qu'ils lui resuserent

để

Contes de Flandre. 97 de faire alleguant que e'étoit contre la coû-tume observée de tout tems, Le Comte Gui pour les punir, leur ôta le sceau de la Ville, qui fur mis en depôt chez l'Abbé de St. Pierre de Gand; ce qui obligea les Echevins de la Ville, qui se plaignoient qu'on leur denioit la Justice, d'avoir recours par voye d'Appel au Roi de France, qui prononça en leur faveur; mais nonobstant cela, ils firent depuis un accord avec Gui, par lequel ils consentirent de lui rendre compte des deniers publics. Etant de retour de la premiere prison, ce Prince écoutant plûtôt la voix du ressentiment de cette injure que celle de la prudence, declara la guerre à Philippe le Bel Roi de France, quoi-qu'il fût abandonné de les profits Sujets & de fes Alliez: mais voyant que la sentence que le Pape Boniface VIII. avoit prononcée en sa faveur, ne lui servoit de rien , il s'abandonna indiferetement lui, ses deux fils, & la plus grande partie de la Noblesse de son Pais, à la parole que les François lui avoient donné; mais il reconnut trop tard le tort que lui faisoit sa trop grande facilité, lors qu'il se vit des pouillé de ses Etats & de la liberté même, syant été enfermé dans une étroire, prison par le commandement du Roi Philippe.

98 HISTOIRE DES Les François avoient si bien resolu de cha ger la Flandre en une Province de les Royaume, qu'ils appelloient Gui le des nier des Comres de Flandres; tous la Edits qui se publicient en Flandre, nes faisant alors que sous l'autorité du Roi d France; ce qui continua jusqu'à ce quel peuple Flaman plus fidels envers ion So gneur que n'avoit été la Noblesse & h Magistrats de la Flandre, resolut de icu blir Gui & les entans dans leurs Etats. At reste ce Prince augmenta considerablemen la puissance & celle de ses Successeus, Jors qu'il ordonna que les Magistrats à Echevins des Villes seroient desorms creez ou prorogez sous les ans paris Commissaires Deputez du Prince; par devant lesquels ils rendroient comptept bliquement de gré ou de force de l'admi nistration du tresor public. Cela sut mi pour la premiere sois en execution dans le Ville de Bruges, ce qui est un secretui important de très utile pour la conservation & manutention de l'autorité di Prince, puisque selon l'opinion d'Aristo te confirmée par l'experience de plusieur siecles, le renouvellement frequent de Magistrats est d'un grand secours pou sugmenter la puillance des Souverains,

COMTES DE FLANDRE. 99 étant certain qu'un Magistrat ou Echevin qui sçait que l'exercice de sa charge ne doit durer qu'un an, n'a garde d'entreprendre de s'opppser à la violence & aux tirannies du Prince. D'ailleurs cets te Loy semble être avantageuse au public, en ce qu'elle remedie aux desordres qui peuvent naître des Elections des Magistrats qui se sont parla seule autorité du peuple; sans l'intervention du Prince; outre que ce changement se faisant d'annéo à autre, chacun à droit de pretendre de parvenie à son tour à la Magistrature. Le public en tire encore une autre utilité, qui est que les Magistrats ne devant exercer cette charge que pendant un an, sont d'autant plus obligez à se comporter modestement & équitablement dans l'exercice de leur charge, qu'ils sçavent qu'en quittant cette fonction, ils seront obligez de rendre compte de leur conduite. Au reste Gui accrut considerablement ses Etats par le mariage qu'il contracta avec deux femmes, dont la premiere nommée Mathilde, fille de Robert de Bethune Avoue d'Arras, (dignité qui lui attribuoit la Seigneurie & la surintendance des chemins de tous les environs de la ville d'Arras) laquelle lui apporta en dote les Seigneurics Ē 2

HOSTOTRE DES gneuzies de Bethune & de Termonde & leurs dependances. La seconde nommée Isabelle fille de Henrisle Blond Comte de Luxembourg, & Tante de l'Empereur Henri VII. eut pour son apanage le Comté de Namur. Il acquit encore de Reynold Abbé de Sr. Corneille d'Inden, de l'Ordre de St. Benoît, Diocese de Cologne, les Sciencuries de Ronse, de Brakele, d'Horbeck & plusieurs autres. Il acheta la Seigneutie de Peteghem du Baron de Cisoin, celle de Bailleul de Jeanne sa niéce, Dunkerque & Watenes des heretiers de Baudouin d'Avenes son frere Uterin, & la Châtellenie de St. Omer de Gauthier de Rhening, Seigneur de Moorbeds; & même la Ville de Valenciennes, se soumit volontairement à lui. Gui laille une nombreuse posterité, & il eut de son premier mariage quatre fils & cinq filles; les fils furent Robert, surnommé de Bethune, qui lui fuceeda au Comté de Flandre; Guil-Lume qui eut-en parrage la Seigneurie de Termonde, & qui fut Seigneur de Nelle en Picardie, dont la petite fille nommée Marie époulant Enguertand Seigneur d'Amboile, porta les Seigneuries de Ter-monde & de Nelle dans cette famille: Baudonin le Pieux qui moutut jeune sans

Compes de Flandre. 101 être marié; Jean lequel ayant embrassé l'état Ecclesiastique fut prevôt de l'Eglise de St. Donatien de Bruges, & ensuite Evêque de Mets & de Liege; Philippe égalemene adonné aux Lettres & aux Armes, qui fut Comte de Laurete dans l'Abrusse & de Theano dans la Pouille au Royaume de Naples par le mariage qu'il contracta avec-Mahaud de Courtenay, & qui moutut 🌭 Naples sans laisser d'enfans aprés avoir. donné des marques de son courage & de sa prudence au service de Charles II. Roi de-Naples qui lui procura ce mariage.De cinq filles qu'eut le Comte Gui, Marguerite épousa Jean Duc de Brabant; Marie, Amedée Comte de Savoye; Beatrix, Florent Comte de Hollande : Jeanne, Guillaume. Comte de Juliers; & Mahaud, le Comte de Blois. Le second Mariage de Gui lui donna trois fils, Jean Comte de Namur, & Seigneur de l'Ecluse, Gui Seigneur de. Richebourg lequel étant au service de l'Empereur Henri VII. mourut de la peste au siege de Bresse dans la Lombardie, & . Henri lequel étant Colonel General de la. Cavalerie de ce même Empereur, qui le fit Comte de Lodi dans le Milanez, mourut à Bruges. De ce Mariage sortirent aussi. trais filles, Marguerite qui fut mariée en E 3

103 HISTOIRE DES premieres nôces à Alexandre fils aîné d'Alexandre III. Roi d'Ecosse, lequel étant mort avant son pere sans laisser d'ensans, elle épousa en secondes nôces Reynold Comte de Gueldre; Adele quise voyant méprilée de ses freresépoula Jean Seigneur de Fiennes sans leur consentement. De ce mariage sont sortis les illuswes familles de Croy & de Gaure. Le nom de la troisséme n'est point venu à nôtre connoissance. Enfin Gui ayant fait paroître plus de constance & d'équité que de K prudence pendant un Regne de 25. ans, mourut l'an 1304. âgé de 80. ans, aprés avoir fait un accord avec le Roi de France, par lequel il s'étoit engagé de retourner dans sa prison, en cas qu'il ne pût obliger les sujets à ratifier le traité qu'il avoit signé; ce que n'ayant pû obtenit d'eux, il se vint rendre volontairement dans la prison, pour satisfaire à sa parole, & il y mourut peu de tems après. Son corps fut apporté de France dans l'Abbaye de Flines près de Dousy, où il fut enterré. On peut tirer de sa vie deux Enseignemens remarquables, le premier avertit les Princes de ne point se laisser emporter aux conseils temeraires & violens, & de ne point entre-prendre de guerres sans consulter leurs Su-

Digitized by Google

Comtes de Flandre. 101 jets, afin de les engager par là, comme dic fort bien Philippes de Commines, à fournir à leur Prince, dequoi soutenir le faix d'une guerre qu'ils ont eux mêmes approuvée. Le second est que les Souveraine ne doivent point tenir à deshonneur de rechercher le secours de la populace, puisque l'exemple de Gui leur fait connoître évidenment que ce Prince abandonné de ses Alliez, de la Noblesse de ses Etats, & de la plus grande partie des Magistrats des Villes de Flandre, trouva dans les moindres de ses Sujets une fidelité inviolable, qui lui rendit tout ensemble, & le Trône & la Liberté. Sous le Regue de ce Prince les Flamans & les François se firent une étuelle guerre, laquelle ne se termina qu'après de sanglans combats, dont le plus fameux fut la journée de Courtray. Les François selon leur presomption ordinaire, se tenant assurez de la victoire, & se confiant sur une nombreule Cavalerie; qui faisoit la principale force de leur armée, méprisoient les Flamans dont les troupes n'étoient composées que de gens de pied, mais qui s'étoient campez si avantageusement que la Cavalerie Françoise ne les pouvoit attaquer sans passer un marais. Les François ayant voulu fran-E 4

104 HISTOIRE chir cet obstacle seur presomption leur couta cher ; l'élite de leur Gavalerie enfor cée dans ce lieu marécageux fus taille en pieces par les Flamans, qui firent pent en cette occasion la plus grande partie del premiere Noblesse de France, & entr'an tres le Connétable & le Comte d'Artois, Prince du Sang Royal de France , qui pa sa temerité fut cause de cette desaite; cu ce Prince ayant reproché au Connétable que le conscil qu'il donnoit de differer k combat étoit un conseil de Lombard, & qu'il sentoit la peau du Loup, le Conné. table piqué de ce sanglant reproche, donne tête baillée sur les Flamans, sans en vilage le peril evident où il alloit engager l'Atmée Françoise. Cet exploit memorable arriva prés de la Ville de Courtray l'an 1302. Deux ansaprès les François eutent Jeur revanche à Mont en Puelle, où ik defirent 25000. Flamans; mais cette victoire leur coura cher, & le Roi Philippe le Bel qui commandoit l'Armée de France en personne, sur sur le point d'y être sait prilonnier.

LOBERT III, surnomme de Bethune, 22. Comte de Flandre.

de son pere, à cause de la Seignenie de Bethune, qui appartenoit à sa mete. Ce Prince qui avoit été pris frauduleusement par les François avec son frere Guillaume & cinquante Gentilshommes de la premiere Noblesse de Flandres, qui ésoient demeurez fidéles à son pere, n'ayant pû obtenir sa liberté quoique les Flamans fussent convenus avec Philippe Le Bel Roi de France, que les prisonniers seroient relâchez, il fut obligé de donner aux François les Villes de l'Ile, de Doüay & d'Orchies, pour gage & assurance d'une pension annuelle de 20000. Tournois de rente, asin d'obtenir sa delivrance. Mais le Roi de France qui tiroit avantage de toutes choses usurpa la proprieté de ces trois Villes, dont il n'avoit que l'hipotheque. Ce fut la raison pour laquelle Robert de Bethune étant de retour en Flandre, s'appliqua entierement à se faire raison par les armes de toutes les injures qu'ik avoit reclies des François. Il étoit fort bra-

E 5

VC

106 HISTOIRE DES ve de sa personne, & lors qu'il étoit dans la fleur de son âge, il donna de grandes prenvez de sa valeur dans la guerre que Charles Duc d'Anjou frere de Sr. Louis Roi de France entreprit pour la conquête du Royamme de Naples, oû étant à la téte des Troupes qu'il avoit amenées de Flandre en Italie, il tua Mainfroy Bâtard de l'Empereur Frideric II, Ufurpateur du Royaume de Naples, ce qui lui merira l'honneur d'être gendre de Charles, dont il époula la fille nommée Blanche. Il eut de ce mariage un fils qui veclt peu de tems, & qui avoit apporté en naissant une croix marquée entre ses deux épaules; mais Robert ayant perdu beaucoup de la vigueur de son esprit & de son courage, lors qu'il vint sur le declin de son âge, favorisa la Noblesse qui l'avoir trahi, au prejudice du peuple qui lui avoit été si sidele, & il se comporta de telle sorte dans le Gouvernement deses Etats que sa conduite a beaucompaproché de celle d'un Tiran. Il achera la Ville de Deinze; & il rétablit dans la Flandre la Loy du Talion du consentement des peuples. Il se trouve au Couronnement de l'Emperem Henri VII. son petit neven qui fut celebré à Aix la-Chapelle,

Comtes de Flandre. le, où il mena la plus belle Noblesse du pais. 1322. Enfin après avoir, gouverné la Flandre l'espace de 18 ans. Il mourut à Ypres l'an 1322. âgé de 80. ans, & il fut inhumé dans l'Eglise de St. Martin devant le Maître Autel. où l'on voyoir son estigie en marbre couchée sur un tombeau de pierre commune, dont il ne reste maintenant aucun yestige, ayant été détruit par les Heretiques. Il honora de sa bien-veillance l'Ordre des Chartreux, & ce sut lui qui les introduisit dans la Flandre, où il leur fonda plusieurs maifons. Aprés la mort de Blanche sa premiere femme dont il n'eut qu'un fils qui mourut en bas âge, il épousa Yolande fille d'Odon Duc de Bourgogne, & d'Isabelle Dame de Nevers, dont il eut Louis Comte de Nevers du côté de sa mere, & Comte de Rethel par le mariage qu'il contracta avec Matic Dame de se lieu, lequel mourat à Paris avant le decez de son pere, & fut enterré dans le grand Convent des Cordeliers de cette Ville; & Robert surnommé de Cassel, à qui l'on assigna 10000. Parisis de pension annuelle, avec la proprieté des Villes de Cassel, Bourbourg, Watenes, Dunkerque, Graveline & autres Lieux, pour l'obliger à laisser à Louis de Cressi fils

108 HISTOIRE DES de son frere amé la possession paisible de la Flandre. Ce Robert de Cassel eut une fille unique nommée Yoland, laquelle étant mariée à Robert de Bar, ces Seigneuries passerent dans la maison de Bar, & de la dans celle de Luxembourg par le mariage de la fille de celui-ci avec Louis de Luxembourg Comte de St. Paul, Connétable de France. Robert de Bethune eut trois filles, Jeanne qui fue mariée à Enguerrand de Couci Seigneur d'Oisi & de Montmirail; Yoland qui épousa Gautier, Seigneur d'Anguien, & Mathilde qui prit alliance avec Mathieu fils de Thibaut Duc de Lor-Taine.

## LOUIS PREMIER, dit de Creci, 23. Comte de Flandre.

A Seigneurie que son pere lui laissa en mourant, lui sit donner le surnom de Nevers, & le lieu où il trouva la mort, celui de Creci. Le Comté de Rhetel lui échut par le decez de sa mere. Ce sur contre l'ordre de la nature & contre la costrume du pais qu'il succeda à son ayeul Robert de Bethune, & il n'eut droit à cette succession, que par un article du Contract de Man

COMTES DE FLANDRE. Mariage, qu'il contracta avec Marguerite fille de Philippe le Long Roi de France, par lequel il fut stipule que si lepere du surus Epoux venoit à deceder avant son Ayeul Robert de Bethune, Louis de Creci succederoit à sondit Ayeul, par representation; ce qui fut accordé du confentement de fon l'Ayeul, & de son Oncle qui devoit fucceder, & de sa Tante mariée au Seigneur de Couci. Mais Robert Comte de Flandre étant decedé, sa succession sut disputée à Louis son petit fils, par une de ses Tantes nommée Mahaud femme du Duc de Lorraine, laquelle le disoit la plus proche hetiriere de Robert de Bethune son pere par la renonciation volontaire que son frere & sessœurs en avoient faite. Robert do Cassel qui avoit renoncé au droit qu'il avoit au Comté de Flandre, s'étant repenti de sa trop grande facilité intervint en cette cause, remontrant qu'il n'avoit consenti à cette renonciation, que pour obeir à son pere. Mais toutes ces allegations, quelque justes qu'elles fussent, ne leur servirent de tien contre Louis, lequel ne se mettant pas fort en peine des defenses du Roi de France, se mit en possession de la Plandre, se faisant prêter le serment de fidelité

HISTOIRE DES delité par tous les Grands du Pais, en vertu dequoi il y exerca tous les actes d'un vrai & legitime Seigneur. Le procedé de ce Prince n'étant pas agreable au Roi de France, il fut ajourné à comparoître devant le Parlement de Paris, où étant venu, il sur mis en prison au Château de Louvre; mais aprés trois semaines de prison, il sur mis en liberté par un Arrêt de ce Parlement, qui lui ajugea le Comté de Flandre l'an 1322. & il fit hommage au Roi Charles le Bel des Comtez de Flandres, de Nevers & de Rhetel, malgrétoures les oppositions de son Oude & de la Tante. Ce Prince ayant été élevé en France, étoit tout devoilé aux François à qui il s'attachoit à plaire beaucoup plus an'à les Sujers; au relle fort inégal dans fa conduite ou trop severe ou trop relàchée & trop indulgente jusqu'à se rendre méprifable. Il n'appelloit jameis à son Confeil les personnes à qui l'âge donne de l'experience; & il n'aimoit ni lo langage, ni la conversation des Flamans, se laissant entierement gouverner par un nommé Vesel Abbé de Rhesel; il residoit peu en Flandre. Au reste il étointofiours plongé dans la debauche dont il aimoit l'excez. Cette

COMTES DE FLANDRE. 111 Cette conduite si peu agreable aux Flamans le leur rendit odieux, & donna matiere à beaucoup de seditions qui s'éleverent contre lui, & à une infinité de miseres qui accablerent la Flandre. Il se rendit méprisable à un tel point, que les Brugeois le retinrent prisonnier pendant six mois, & qu'ayant èté assiegé à Gand dans le Château de Gravesten par les Gantois, conduits par Jacques d'Artevel Brasseur de Bierre, qui s'étoir acquis un grand credit parmi ce. peuple; il fur contraint de faire rapeller tous les Rebelles qu'il avoit bannis. Ce même d'Artevelle poussason insolence jusqu'à faire défense de-baure Monnoye à l'avenirau nom de ce Prince, parce qu'il favorisoit trop les François, & se declaroit ennemi des Anglois, qui s'étoient rendus fi agreables aux Flamans, qu'ils souffrirent qu'on mit la Flandre en interdit à cause de l'alliance qu'ils avoient saite arec l'Angleterie; ce qui duta jusqu'à ce que la tréve ayant été faite entre Philippe de Valois Roi de France, & Edouard HI. Roi d'Angleterre, dans laquelle les Flamans furent compris par l'adresse d'Artevelle . l'intendit fut levé.

L'an 1322, sous le Regue de Louis de Creci

HISTOIRE DES Creci Philippe de Valois, qui étoit venuà son secours contre les Flamans Rebelles, les défit en Bataille rangée près des murailles de Montcassel qui sut prise d'afsaut, & saccagée en punition de la raillerie piquante qu'ils avoient faite contre ce Prince. Au reste, Louis agrandit ses Etatspa l'achat qu'il fit de la Ville & Seigneurie de Malines d'Adolphe Prince de Liege, & de Reynold Comte de Gueldre, pour le prix de cent mille écus Tournois, & il enfa un membre du Comté de Flandres 4 s'obligeant par serment au Prince de Liege, de ne jamais separer la Seigneurie de Malines des Etats de Flandres. Il fit pareillement acquisition de la Seigneurie & Château de Beveren, qui lui fut cedée par Hugues de Lorraine, comme aussi de celle d'Ondembourg. Mais d'un antre côté il diminua ses Etats, en cedant les Hes de Zelande & la Ville de Valengiennes à Guillanne Comte de Hainaut & d'Hollande, à laperfuation du Roi de Erance, au prejudi-

ce de ses heritiers & de la Flandre, à qui cette perte causa depuis de grands dommages. Il accorda aux Frisons la permission de trassquer dans ses Etats & aux habitans de la Rochelle & de St. Jean d'An-

geli

Compes de Flandre, 113, geli, celle d'établir à Damme l'étape des Vins de France. Il embrassa avec chaleur le parti de Philippe de Valois Roi de France contre Edouard Roi d'Angleterre, mais ce fut à son malheur, car ayant amené à ce Prince une troupe d'élite pour combatre 1346. sous ses enseignes, il se trouva avec lui à. la journée de Creci si suneste à la France, & à lui-même, puis qu'il y fut tué l'an 1346, combattant vaillamment, pour la querelle de ce. Roi contre les Anglois, & il sut inhumé dans l'Eglise Abbatiale de S. Riquier en Ponthieu, près du lieu où se donna cette sanglarite dille. Son Regne qui fut toujours rempliede troubles & de malheurs dura 24 ans. Il eut de son Epouse Louis de Male, qui lui succeda, & d'une Concubine un batard nommé Rufelard.

L'OUIS II. Surnommé Malan ou de Male, 24 Comte de Flandre.

E Château de Male qui est un Village, structure fur honnoré de la naissance de ce Prince, lui a donné ce surnom. Il étoit genereux, strave de sa personne, stravant encore que dix huit ans, il accompagna son pere à la Bataille de Creci, stil y pleura sa mort avec.

114 HISTOIRE DES avec des larmes de sang, puis qu'il y sur dangereusement blessé en voulant venger cette mort, & ne se sauva qu'à grand peine dans la Ville d'Amiens avec Philippe de Valois Roi de France. Les Gantois qui le retenoient malgré sou pere, vouloient l'obliger à épouser Isabelle fille d'Edouard HI- Roi d'Angleterre, qui desirvit cette alliance avec passion, & qui vint tout ex-près à Gand pour conclure ce mariage; ce que les Flamans souhaitoient avec autant d'ardeur que les Anglois; pour entretenir le commerce des Manufactures de Laine avec l'Angleterre. Mais lors que ce mariage étoit sur le point d'être conclu à Bergue-St.-Vinoc, où le Roi d'Angleterre ayant amené la Princesse sa sille avoit fait de grands preparatifs pour rendre ces Nôces plus solemnelles, le jeune Prince Louis qu'i avoit de l'aversion pour cette Alliance, feignant une partie de chasse à l'oiseau, trouva le moyen de s'échaper des mains des Gantois, & de passer l'Escaut à la nage, monte sur un coureur, que deux Gentilshommes à qui il avoit confié son secret, lui avoient amené sur le bord de la riviere, pour faciliter son evasion. Ce sut de cette sorte que ce Prince trompa la vigilance de ses Gardes, & se retira en diligence à Paris auprès

Comtes de Flandre. auprès du Comte Louis sou pere. Il ne fur pas plûrôt arrivé à la Cour de France, que le Roi Philippe de Valois traita le Mariage de ce jeune Prince, avec Marguerite fille de Jean III. Duc de Brabant, qu'il-épousa à Vilvorde, le Roi de France lui ayant donné en faveur de ce Mariage la Seigneurie de Termonde qu'il avoit achetée d'Enguerrand de Couci Seigneur d'Amboile. Ce qui irrita si fort les Flamans contre lui, qu'ils ne voulurent point le reconnoître pour leur Souverain, ni le recevoir dans ses Etats, se gouvernans cux-mêmes en forme de Republique, ce qu'ils continuerent jusqu'à ce qu'il est ratifié les Traitez d'Alliance & de Confederation, qu'ils avoient faits avec les Anglois. Au reste, ce Mariage qu'il avoit contracté contre le consentement du Peuple, lui donna peu de satisfaction; car-comme il se laissoit entraîner aux mouvemens d'un amour dereglé suivant les conseils de quantité de jeunes hommes libertins, & corrompus qui le portoient à la débauche, la Comtesse son Epouse prenant l'occasion de son absence; pour se venger d'une fille qui étoit grosse de son fait, la fit venir dans le Château de Male, où elle saisoit sa residence, & lui sit cou-

nd Histoire per le nez, lors qu'elle y pensoit le moins: Cette pauvre fille étant accouchée le, lendemain de deux enfans mâles avant le terme, mourut lix jours après avec ses deux enfans, outrée de douleur de se voir traitéo si indignement par cette Princelle jalouse. Ce sanglant effet de la jalousse de la Comtesse de Flandre sut cause que le Comte son Mari éteignant dans son cœuz-ce qui lui restoit d'amour pour elle, se. plongea dans l'adultere, & renonçant entierement à l'honnêteté, remplit sa mai-. son de Concubines, & d'enfans illegitimes. Son luxe, sa prodigalité, & ses depenses excessives, & le desir implacable de vengeance dont il étoit animé, lors qu'il se croyoit offensé, le rendirent odieux. aux Gantois, qui prirent les armes contre. Ini. Il augmenta ses Etats par le recouvrement de la Flandre Gallicane, qu'il retira des mains des François, se servant de l'occasion du Mariage de la Princesse Marguerite la fille unique, qu'il Maria à Philippe. le Hardi frere de Charles V. Roi de France à condition que ce pais seroit restitué à. la Flandre. Les Comtez d'Artois & de. Bourgogne lui échurent en partage, comme heritier de sa Mere Marguerite de France, la plus jeune des filles de Philippe.

Comtes de Flandre. 117 los Long Roi de France, & de Jeanne Comtesse d'Artois & de Bourgogne, decedez sans heritiers mâles; ains l'Artois qui avoit été demembré de la Flandre l'espace de 170. ans, y sur reiini l'an 1381.

Du temps de ce Prince la Mer ayant palse ses limites ordinaires, se répandit sur lo Territoire du Franconat & submergea 17. Villages du nombre desquels furent liendick, Hugensfliet, Volmerbeck & autres, ce qui arriva au mois de Novembre de l'an 1377, par la negligence & l'avarice de ceux à qui on avoit commis la garde & l'inspection des digues. Ce sut lui qui le premier créa dans les Villes de son domaine les charges de grand Bailli pour le jugement des affaires criminelles. Co fut aussi sons lui que l'or Monnoyé commença à avoir cours en Flandre. Il fit bâtir à Gandle Ralais où il faisoit sa demeure, & où l'on dit qu'il y a autant de chambres que de jours dans l'année, & deux autres maisons de plaisance près de cette Ville, l'une à Windelgem & l'autre à Posteren. Il ne s'artacha pas toûjours aux interêts de la France, comme il parut dans ce long & fâcheux Schilme qui s'éleva dans l'Eglise, au sujet des Papes Urbain VI. & Clement

118 HISTOIRE DES ment VI, puis qu'il prit le parti d'Ur-bain, quoique le Roi de France Charles VI. & Philippe le Hardi gendre de Louis prissent le parti de Clement. Pierre Roi de Cypre, & le Roi de Dannemark le vinrent visiter à Gand, celui-là pour implorer son assistance contre les Turcs, celuici pour un sujet qui n'est pas venu à la connoissance des Historiens. Au reste Louis étoit sier à l'égard de ses Voisins, mais fomprueux & d'une magnificence Royale envers les Princes Etrangers. Ce fut lui qui en qualité d'un des douze Pairs de France ceignit l'épée au côté du Roi Charles V. & la porta devant lui, lers qu'il sut sa-eré à Rheims. Il mourut dans l'Abbaye 1383. de St. Bertin à St. Omer l'an 1383. âgé de 53. ans, aprés avoir gouverné ses Etats 37. ans. Les uns disent que ce fut de mort subite, d'autres assurent que Jean Duc de Berri, qui étoit le frere de son Gendre en-voya secretement des hommes apostez qui lui serrerent le corps si étroitement entre le bois de son lit & la muraille, qu'il en mourut trois jours après. Quoi-qu'il en foit, il est certain que le Duc de Berri étoit extremement irrité contre lui, à cause qu'il vouloit l'obliger à lui faire hommage du Comté de Boulogne, que Louis

Digitized by Google

pre-

COMTES DE FLANDRE. 119 pretendoit relever du Comté d'Artois; ce que le Duc de Berri lui refusa, disant qu'étant fils, frete & oncle de Roi; il ne devoit faire hommage qu'au Roi seulement.

On voit sa sepulture à S. Pierre de l'Ile dans la Chapelle de Nôtre-Dame, où on lui a érigé un superbe mausolée, sur lequel il est representé au naturel armé de toutes pieces, avecsa femme & sa fille, qui y sont aussi enterrées avec lui. Il avoit resolu peu de tems avant sa mort de tirer une vengeance memotable des Gantois, qui lui avoient fait tant de peine, & il croyoit que l'occasion de le faire étoir d'autant plus favorable que ces Rebelles ayant été défaits dans un grand combat par Charles VI. Roi de France, ils seroient moins en état de lui relister. En effet ce Prince étant venu fondre sur la Flandre avec toutes les forces de son Royaume, sit passer la Riviere de Lis à son armée par le stratagéme du Connétable de Clisson, & ayant streint les Hlamans, à Rosebeque, il les vainquit après un langlant combat, où Philippe d'Artevelle leur General ayant été tué, le Roi Charles VI. eut la curiosité de voit le corps d'un Artifan qui s'étoit rendu si absolu dana la Flandre, & qui avoit

TEO HISTOIRE DES avoit osé tenir tête à un si puissant Roi. Mais ce Peuple pour être affoibli par une si rude perte n'avoit pourtant pas perdu contage. On tient neantmoins que Louis étant sur le point de mourir, leur pardonna, & qu'il recommanda à son Gendre, & à sa fille d'en faire de même. Entre tant d'enfans qu'il eut, il ne laille qu'une seule fille legitime; tous les autres ayant été procréez dans l'adultere, & entr'autres Louis furnomme le Haze ou le Lievre à cause de sa vitesse & de son agilité; Jean Seigneur de Dririchamp, Louis le Frison Seigneur de Wastines, d'où oft descendu Loris de Flandre Baron de Prête; ces deux derniers morts en combattans vaildamment contre les Turcs à la Journée de Nicopoli; Victor & Hector Vorholt qui furent bannis pendant quelques années en punition des pitateries & brigandages qu'ils exerçoient fur la mer; Robert qui fur Burgrave d'Ypres; & deux filles.

Les Souverains doivent tirer deux Inftructions remarquables de la Vie de ce Prince; la premiere, qu'un Prince doit s'abstenir de charger ses Sujets de trop d'Impôts, les regardant comme ses brebis qu'il doit tondre, comme disoit Tibere, & non pas les écorcher.

Ta

COMTES DE FLANDRE. 145 La seconde, qu'un Souverain ne doit pas garder une haine implacable contre ses Sujets, ni se rendre inexorable à leurs soûmissions, quelque mal qu'ils lui ayent Louis Malan manqua en ces deux choses, dont l'une engendre pour l'ordinaire les miseres publiques, les seditions, & la haine de Dieu; puis qu'il est certain, selon le sentiment de Philippe de Commines, qu'un Prince ne peut établir d'Impôts sur ses Sujets contre leur volonté, s'il ne veut devenir leur Tiran, plûtôt que leur pere. L'experience & la raison nous montrent que l'autre n'est pas moins dommageable aux Princes, comme il paroît par l'exemple des anciens Senateurs Romains qui rejettant la fierté des Appius, des Coriolans & des Cælonius, aimerent mieux relâcher quelque chose de leur autorité, pour se réconcilier avec le Peuple. que de vivre tolijours en guerre avec hil.

Jusqu'à ce temps, la qualité de Comte de Flandres avoit toûjours été le principal titre de ceux qui l'ont possedée, quoi qu'ils portassent d'autres titres par leur naissance, étant d'ailleurs. Comtes de Hainaut, de la Haute Bourgogne, de Vermandois, d'Artois, de Zelande, Namur, Nevers, & Rhetel; mais elle

perdit ce privilege aprés la mort de Les Malan, lors qu'elle tomba entre les mandes Ducs de Bourgogne de la Brand de Valois, qui mirent tolljours leuris de Ducs de Bourgogne à la tête de tom leurs autres Seigneuries, la Flandre éta mile seulement au rang des Comtez, qu'en ce qui regarde la puissance & les schesses, elle ne cede à aucun autre Païs à Monde.

MARGUERITE III. merice Philippe de Valois, dit le Hardi, Duc de Bourgagne, 25. Comtesse de Flandre.

Plus clair que le jour, que toutels lumisres de la prudence & de la fagesse lumine ne sont que tenebres & que vaité, à moins qu'elles ne se sont metternant Decrets immuables de la Providence & Dieu. Le Mariage de Marguerite, fille & Louis Malan, avec Philippe le Hardi, Duc de Bourgogne, frere de Charles V. Roi de France, dit le Sage, nous en fournir une preuve incontestable, en ce que ce. Roi si prudent pensant augmenter considerablement la puissance de son Roya-

mt

Comtes de Flandre. me, par le Matiage du Duc de Bourgogue son fiere, avec cente riche heritiere du Contre de Flandre, donna tout au contraire occasion à la ruine, & à la desolation du Royaume, & que ce qui sembloit devoir être le plus solide appui de la Monarchie Françoise, sur ce qui la mit à deux doigts de son natisme, comme l'évenement l'a fait voir; puilque les Successeurs de Philippe le Hardi, voyant leur puissance accrûe de tant de Seigneuries, se joignirent aux Anglois, & causerent la desolation de ce Royaume, dont ils sembloient devoir être le plus ferme soltrien. Mais adorons les fecrets de la Providence de Dieu, sans entreprendre de les vouloir Tonder, & revenons à Marguerite. Elle naquit au même lieu que son pere, aprés la mort de qui elle porta dans la Maison de Bourgogne la riche & puissante succesfion, qui mettoit son mari Philippe le Hardi en possession des Comrez de Flandres, de Bourgogne, d'Arrois, de Nevers, & de Rhetel, & des Seigneuries de Malines, & d'Anvers, elle avoit épousé ce Prince quinze ans avant la mort de son pere, & les Nôces avoient été célébrées à Gand au mois de Juin de l'an 1369 dans l'Eglife de S. Bayon avec une magnificence digne

HISTOIRE DES digne de ces deux illustres époux, qui re-current la benediction nuptiale de Philippe Evêque de Tournay, en presence de Jean-ne, Princesse de Brabant, tante de l'épouse à Evêque de Tournay, en presence de Jeanne, Princesse de Brabant, tante de l'épouse à laquelle elle servit de mere; & de son mari Vencessas, frere de l'Empereur Charles IV. Ce Mariage sur précedé du consentement des Flamans, que les François avoient gagnez en leur promettant la restitution de la Flandre Gallicane, quoique d'ailleurs ilseussent plus d'inclination pour l'Alliance des Anglois; tant à cause du commerce, & du trasse des laines, que parce qu'ils aprehendoient de tomber sous la puissance d'une Nation, aussi imperieuse & aussi insupportable qu'est la Nation Françoise. Philippe le Hardi avoit sait rechercher Marguerite en mariage sept ans avant que de l'obtenir, & avant qu'il l'épousar, elle avoit été siancée en premier lieu à un autre Philippe, Duc de Bourgogne, petit fils d'Odon, lors qu'elle n'étoit encore âgée que d'onze ans, & qui mourut à l'âge de 14 ans; & en second lieu à Edmond, sils d'Edouard III. Roi d'Angleterre, qu'elle auroit épousé, parce que Louis son pere consentoit à ce mariage, si Marguerite mere de ce Prince, qui avoit une aversion extréme pour la Nation Nation

Comtes de Flandre: 149 Nation Angloise, défaisant sa robe & tisant en presence de son fils sa mamelle droite, dont elle l'avoit allaité, ne l'eût menacé de la couper & de la jetter aux chiens, s'il ne tompoit l'accord qu'il avoit fait avec l'Anglois de lui donner sa fille en mariage, & s'il ne consentoit à l'Alliance qu'elle vouloit qu'il contractât avec Philippe, frere du Roi de France. Louis touché des menaces remibles de sa mere, lui promit de faire ce qu'elle voudroit, & avant que l'année se passat, il donna la fille en mariage à Philippe de France; & comme les troubles de la Ville de Gand, n'étoient pas encore appailez, il sit déclarer sa fille Comteste de Flandres avec son époux dans la Ville de Bruges au mois d'Avrile de l'an 1384. Ce Philippe, acquie le surnom de Hardi, à cause de l'intrepidité qu'il sit paroître à la Bataille de Poitiers, en combattant vaillamment prés de la personne du Roi Jean son pere, pour! empêcher qu'il ne tombat entre les mains des Anglois, & il conserva tospours cette. même intrepidité, lors qu'il fut fait prisonnier avec le Roi son pere, qui en reconnoissance de l'affection & du zele, que ce cher fils lui avoit marqué an combat. de Poitiers, & pendant sa prison en Angleterre,

150 HISTOIRE DES gleterre, lui donna le Duché de Bourgogne, comme il patoît par les Lettres Pa-tentes, que le Roi lui en fit expedier à Germigni sur Marne le 6. de Septembre de l'an 1303, laquelle donation sut ratifiée le 2. jour de Juin de l'année suivante, par: le Roi Charles V. son stere, qui lui con-firma cette donation pour lui, ses ensans & descendans en ligne directe, & procréez d'un legitime mariage. On a ici in-feré tout exprés ces mots, à cause du dif-ferent survenu entre le Roi Louis XI. & Marie de Bourgogne, aprés la mort de Charles le Hardison pere, au sujet du Duché de Bourgogne, que les Rois d'Espaane, heritiera de Marie de Bourgogne, ont prétenduleur appartenir legitimement. Au reste Philippe tout handly to intrepider qu'il était, joignitaine sate prudence avec cette grande hardiesse, ce qui se rencontre rarement, & il fut bien plus sage, & plus moderé que son beau-pere, & par conséquent plus agréable au Peuple, puis que dans l'Assemblée des Etats, qui se tint à Tournay, il pardonna aux Gantois une rebellion qui avoit duré sept aus. Il s'appliqua à fortisser & rétablir les Villes de la Flandre, & il sit bâtir des Citadelles à Courtray, à Ondenarde, & à Nieuport. H

COMTES DE FLANDRE. Il établit une Chambre des Comptes à l'Iste, & il acheta du Comte d'Armagnac le Comté de Charolois, situé sur les confins de la Bourgogne & du Bourbonnois, dont il fit donation à Philippe, fils de Jean son fils aîné. Il fit une échange avec Guillaume Comte de Namur, de la Ville de Bethune pour celle de l'Ecluse que Guillaume lui ceda, pour y faire bâtir une Citadelle aux dépens du Roi de France, qui devoit y mettre une gamison, pour tenir l'Anglois en bride de ce côté-là, ce qui donna sujet de plainte aux habitans de Bruges, qui se plaignirent de ce qu'au préjudice du Decret que Louis de Creci avoit rendu en leur faveur l'an 1323. on les tenoitainsi dans l'eselavage, & on seur ôroit la liberré du Commerce. Pour ce' qui regarde le Schisme, dont nous avons déja fait mention dans la vie de Louis sonbeau pere, où nous avons die, que Louisavoit pris le parti d'Urbain que les Flamans: suivoient avec beaucoup de chaleur, Philippe tout au contraire, pour complaire à la France sa Patrie, so dévoua entiérement au parti de Clement, & il l'embrassavec rant de chaleur, que de gréou de force il engagea les Flamans, & particulierement la Noblesse à devenir Clementine, ex-F 4 cepté

152 HISTOIRE DES stamment dans les întérêts d'Urbain, ce qui causa de grands chagrins aux Peuples, & donna matiére à de grands differens qui s'éleverent entre les trois Etats, & aux dissensions qui déchiroient les familles. Il fit l'an 1401. un Edit trés-juste & trésutile à ceux qui étoient detenus dans les prisons publiques, faisant défenses sous des peines rigoureuses aux Gressiers & Geoliers de leur rien retrancher de leurs alimens, ni de les leur vendre trop cher. Aprés avoir gouverné la Flandre avec beaucoup de prudence pendant 20. ans, il mourut à Halle prés de Bruxelles l'an 1404. étant en chemin pour revenir en France, où il résidoit souvent en qualité de Curateur du Roi Charles VI. son Neveu. Son corps fut enterté dans l'Eglise des Chartreux de Dijon qu'il avoit son-dée, & où Philippe le Bon son petit fils, lui sit dresser un Mausolée de cuivre sort magnifique; son cœur fut porté à S. Denis, lieu de la sepulture des Rois de France, & ses entrailles à Nôtre-Dame de Halle. Il prenoit dans ses Leures Patentes ces qualitez, Philippe fils du Roi de France, Duc de Bourgogne, Comte de Elandre. Au reste ce Prince étoit d'une taille

COMTES DE FLANDRES taille haute & quarrée, il avoit les épaules & laxpoirrine larges, le front élevé, la mine haute & martiale, les yeux grands & noirs, le nez aquilin, la bouche un peugrande; il portoit suivant la coutume 1404. de ce temps-là une belle & longue chevelure qui flotoit sur ses épaules, il se faisoit raser le menton; d'ailleurs il étoit fort moderé de reglé dans les mœuts de dans sa maniere de vie, sobre, affable, prévoyant, ennemi mortel des brigandages & des concussions, & ingenieux à trouver des biais & des expediens pour tirer de l'aigent des Peuples sans les faire murmaner: Daoi qu'il est beaucoup de part au manimentides affaires & des Finances du Royaume de France, il étoit néanmoins si oberé lors qu'il mourut, que Marguerite sa Veuve lui rendant les derniers devoirs dans la Villo d'Arras, renonca: à la :communante ides: Meubles ou'elle avoit avec fon man; & n'eur point de honte de metere en presence d'un Notaire qui en dressa un acte, sa ceinture, sa bourse & ses cless, sur le cercueil de son mari, pour marquer plus authentiquetnent sa renonciation. Onze ans après, Bonne, fille de Heari Prince de Bar, & Veuve de Waleran de Lu-XCDD- $\triangle \phi$ 

194 HISTOIRE DES xembourg, Cornte de S. Paul, suive cet exemple, & en fit de même aux fo nerailles de son épops. Marguerite simé quit deux ans à son mari & mourus d'a poplexie à Arras, étant sur le point à resourner en Flandre, où on l'accendor avec imparience. Elle fire imbumée à l'îste apprés de son pere la 56. année à fon âge, & la 21. de son régne, Els avoit son Scean & son Secretaire panculier different de colui de son mari, dont elle signoit & faisoit signer tous les adn publics, Traitez de Paix, Privileges & autres actes. Elle fut mere d'une belle Posserité dans laquelle on compre uns file, & trais files. Les crois fils fund lean qui este en parrage les deux Bongogne, la Flandre & l'Artois; Antoin qui fut Duc de Brabant & de Limbourg, des le vivent, & par les soins de ses pere, tante du consentement des Etats de Brabant, quie de Jeanne la grande Tane qui mourur lans enfant l'an 1406; Philippe, qui cut pour la past dans com grande fuccession, les Comton de Neves & de Rherel. Les deux derniers furent sucz par les Anglois à la Bamille d'Azincourt en donnant des marques de les valeur. & leur vie pour gage du zele qu'ils

COMTES DE FLANDRE: 155 qu'ils avoient pour la gloire de la Franoc qui leur avoit donné le jour. Des puis co rempa-là, les Comtez de Nevers de de Rhotel qui avoient été unis à la Flandre en la personne de Louis de Creci en surent separez pour jamais; & le Comté de Nevers pails long-temps après dans lavMaison de Cléves en la personne d'Engilhert de Clévesqui léposséda comme heritier d'Isabelle la mere arrière perite fille, de. Philippe,, dont nous venons de parler. Les trois files fucent Marguerite qui fut mariée à Guillaume de Baviere, Comte de Hainaut & de Hollande, Catherine qui épousa Leopold l'Orgueilleux Duc d'Austiche, & Marie qui priv alliance avec Amedée Duc de Savoye qui fut depuis élevé au Souverain Pontificar par les Peres du Concile de Bâle sous le nom de Felix V.

Peu de mois avant le décès de Marguerite, on prit une Baleine au Port de Dunkerque & huir dans celui d'Ostende, toutes d'une grandeur énorme & monstrieuse, dont la prise sur le trisse, présage d'une inondation si surieuse qui s'étendoit depuis Sastingus jusqu'à l'Ecluse, qu'on ne se souvenoir point d'enavoir y'il une passilleren Flandre, la Merayant

156 HISTOIRE DES ayant anticipé sur la terre l'espace de trois lieuës, où elle submergea tout ce qu'il y avoit d'hommes & d'animaux aprés avoir renversé les Montagnes de sable, & les Digues qui s'opposoient à sa violence, cela arriva au mois de Novembre. Au commencement du mois d'Avril de la même année, il s'éleva un vent du Nord si violent & si froid, que tous les arbres furent gelez, ce qui causa une grande disette de fruits, & une toux facheuse & importune avec un entouement aux personnes de tout âge de l'un & de l'autre sexe, avec une grande mortalité de bestiaux, & sur tout de Vaches, qui mugissoient pitoyablement de tous côtez.

JEAN DUC DE BOURGOGNE, det sans Peur ou l'Intrepide, 26. Comte de Flandre.

DE Prince naquit à Dijon l'an 1371.

où il fut tenu & nommé for les fonds baptisinaux par Jean Duc de Berri son Oncle, & Marguerite de France, Venve de Louis de Crecisa Bisayeule, & ce qui est digne de remarque, Louis Duc d'Orleans son Cousin Germain, & son ennemi capital qu'il sit tuer à Paris, vine

Comtes de Flandre. 157 au monde le même jour. Avant le désés de ses pere & mere, on l'appelloit le Comre de Nevers, & comme on avoir remarqué en lui des sa plus tendre jeunesse une forte inclination pour les armes & un desir extréme de se trouver dans les occasions les plus dangereuses, le Roi de France le mit à la tête d'un puissant secours qu'il envoyoit à Sigismond Roi de Hongrie contre Bajazeth Empereur des Turcs, qui menaçoit fort la Chrétienté de ce côté-là. On comptoit dans ce secours plus de deux mille Gentilshommes, dont la plus grande partie étoit l'élite de la premiere Noblesse de France. Mais cette expedition lui réissit mal par sa trop grande ardeur : car ayant attaqué les Turcs trop tôt, & avec trop de précipitation contre le sentiment de Sigismond, prés de la Ville de Nicopolis; quelque prodige de valeur qu'il fit paroitre avec les Troupes qu'il conduisoit, il: fut accablé par la multitude de Tuzcs, qui l'ayant enveloppé, le firent prisonnier avec ce qui lui restoit de gens. Cette difgrace arriva l'an 1396. & l'on en rejetta la principale faute sur Philippe Comte d'Auge, Connétable de France, lequel par une présomption ordinaire à la Nation

Ps H I (st T O I R B D B S

Nation Françoise, voulant ôtet aux. Hongrois l'hosineur d'attaques l'ennemé les
premiers, s'avança temeratemens avec
la Gavalerio Françoise à qui il su mettre
pied à terre, pour combaure à pied; ce
qui fut la principale canse de la défaite
des Chrétiense, car les Chevaux de la Cavalerie Françoise étant abandonnez de burs Maures, le mirent à coutir à toute bride vers l'Armée Hongroise, qui en prir l'épouvante, croyant que les François avoient été défairs, & le mit en si grand defordre que les Tures n'eurent pas beaucoup de peine à remporter la Victoire. Le Conne de Nevers ayant été fait prisonnier, est le déplaisir de voir la plus grande partie de ses Compagnons massa-crez par le commandement de Bajazeth. qui vouloit le venger par là de la défaite de la meilleure partie de ses Troupes, cantée par la valeur des François; & il attendoit un parcil traitement, lors que Bajazeth fut conseille par un Devin, qui se trouva là, d'épargner la vie d'un homme qui devoit un jour le venger pleine. ment des Chrétiens, & suraout des François, à qui il cantenoite une infinité de manx. Ce confeil laura la vie au Cotator de Nevers, qui fut qualque tamps après delivré

Commes de Frandrei delivré del prifatt arcorle: Comte d'Auge le Soigneuri de la Trimouitte, le Seigneur de Concie les Connes de la Marche & de Bar, moyennant 200000. Duratsy dont les Gantois sons sournisent volontaitement cinquante mille, & les autres Villes de Flandse firent le reffe de la former; Cerre doliviance, se fir pardes soins de par l'adresse de Jacques de Hele le Gentilhorame Artofien qui par bonheur avoit été asparavant au service de Bajazeth; & de Gilbert de Louverghens Gentilhoname: Flaman envoyé de fa part ; & les prisonniers furent renvoyet par les credit de plussius Murchands: Plimans. & particulierement de Daniel Rapponds Citoyen de Bruges, qui avoit des correspondances dans l'Ille de Chio par l'entremise d'un Marchand Genois, nommé Pologrin qui fir toucher aux Ministres de Bajaxoria le prix de la fançon, par des Banquiorseà qui l'argont devoit être rend du à Venife: Lo Conto de Noversémbel ainsi delivre d'une dure captivité, revinci par Mer en France où on lui fit tous les honneurs imaginables; fon heurenx reus tous wins four a propos pour faire ceffer le Sphifme qui divisoir la Chrétienté des puis matida sempe, carill remontra en des

160 HISTOIRE DES des termes trés-forte au Roi Charles VI. fon Coulin, oc au Duc de Bourgogne fon Pere, combien ce malheuseux Schifme rendoit la Religion Chrétienne méprisable parmi les Infidéles, & même parmi les Grecs qui en faisoient des railleries trésspiquantes. Son pare sola mere érant décadez, le Duché de Bourgogne & les Comtez de Elandre & d'Attoir lui échnientjen parrage, comme à l'aîné de la Maison. Il commença donc à gouverner la Flandre l'an 1405. & il donna dans son Gouvernement des preuves de la grandeur de son: courage. Il sut également estimé dans la paix & dans la guerres & il se rendit agréable à ses Sujets par les manieres populaires, & par la moderation, faisant ordinairement sa résidence dans la Flandre; mais ce qui contribua le plus à le faire aimer des Flamans, c'est que malgre les guerres continuelles qui étoient allumées entre la France & l'Angleterre, il obtint des deux Nations la liberté du Commerce en faveur de ses Sujets, accordant outre cela un grand nombre de privileges à plusients Villes. Il étoit liberaljusqu'à la prodisgalité, ce qui caufoit louvons sa en peu de temps la dissipation de les Finances &

Digitized by Google

Comtes de Flandre. 161 & l'obligeoir à engager jusqu'à ses joyaux. Il fit bâtir à l'Ecluse une seconde Citadelle pour l'opposer à la premiere que les François avoient fait bâtir, & où ils avoient une forte garnison; en cas qu'ils voulussent ôter la liberté du Commerce du Port de Zuin. Il fit une reception. magnifique à l'Empereur Sigilmond lors qu'il palla par la Flandre à son retour d'Angleterre, & il lui fit hommage des, Comrez de Bourgogne & d'Alost. Mais s'il étoit bien-faisant & genereux envers ses amis, il n'étoit pas moins porté à la vengeance à l'égard de ses ennemis, comme il parut au meurtre de Louis Duc d'Orleans son Cousin Germain qu'il fit allassiner à Paris, ce qui fut la source d'une haine implacable entre les Mailons d'Orleans & de Bourgogne & d'une infinité de maux qui desolerent la France, Il avoit pris auparavant pour devise un fusil qui frappant une pierre en fait sortir du seu, ce qu'on peut regarder com-. me un présage de l'embrasement que son ambition devoit exciter peu de temps, aprés; & comme le Duc d'Orleans ellt pris pour sa devise, ce mot, ?e l'envoye, qui se disoit ordinairement au Jeu de dez, le Duc de Bourgogne prit pour

162. HISTOIRE DES la sienne, ce mot tiré du même Jeu, ?e l'emprains, c'est à dire, ?e le prens; & pour marquer davantage leur antipathie, ils faisoient peindre ces mots sur leurs lances, sur leurs écus, & même sur les casaques de leurs estafiers & gens de livrée; ce qui fut comme le signal de leurs inimitiez, qui éclaterent bien-tôt aprés, pour le malheur de l'un & de l'autre, comme on le verra dans la suite de ce discours, & à la ruine de la France. Le Duc de Bourgogne sçachant que les nommez Raulet d'Autonville, & Guillaume Courteheuse Gentilshommes Normans haissoient mortellement le Duc d'Otleans pour quelques injures particulieres qu'ils prétendoient avoir reçues de lui, il se servir de seur haine pour exeeurer le dessein qu'il avoit formé depuis-long-temps de faire tuer ce Prince; il n'eur pas beaucoup de peine à les saire emrer dans ses sentimens, & à leur inspirer la vengeance qu'il vouloir tirer, & il·les anima puissamment à l'execution de cen attentat. Le Duc de Bourgogne leur donna pour Compagnons de leut entre-prise, Jean de la Motte & plusieurs au-tres au nombre de dix-huir, lesquels sçachant que le Duc d'Orleans étoit allé rendre

COMTEST DE FLANDREIL INT rendre visite à la Reine Isabeau sa bellesœur, qui étoit nouvellement accouchée dans l'Hôrel des Tournelles, lurenvoyerent Thomas Courteheuse, Valet de Chambre du Roi, de la part de qui il disoit être venu pour l'avertir que sa Mani jesté vouloit lui parler. Le Duc d'Or--' leans qui ajoûta foi à ce faux Messager, étant sorti sans se défier de rien à 7. heures du soir, accompagné seulement de sept personnes, & monté sur une male; les assassins sortant d'un Cabaret où ils s'émient mis en embuscade, se jetterent sur ce Prince, & l'ayant renversé de dessas sa mule, & éteint les flambeaux que ses gens portoient devant lui, ils lui! fendicent la tête à coups de sabre, ré-i pandicent la cervelle sur le pave 308 lati conperent la main gauche, pendanoqu'il leur cridit, que faites-wous! jes suis Orleanois, cor non pas Bourguignon. assassinat arriva le 21. de Novembre de l'an 1407. "De lendemain les Dues d'Anjour so de Berri (l'étant affernblez ayee le. Duc de Bourbon & los aures Princes du ! Sang, tant pour pleurer la morrettagique du défunc, que pour informer des Auteurs de cer attentat, le Duc de Boutgognes'y trouva auffiavee une confiance! 80 8 ...

164 HISTOIRE DES & une diffimulation qui ne penvent s'exprimer, seignant de vouloir se joindre aux' autres, pour découvrir les meurtriers, & pour venges la mort d'un homme qu'il avoit fair assassiner lui-même. Il sut present à ses sunerailles, & il porta un des coins du drap mortuaire qui couvroit le cercueil avec ses deux Oncles, & le Duc de Bourbon; sans faire paroître sur son visage, ni dans ses actions le moindre; signe qui pat le faire soupçonner d'un si noir attentat. Mais comme il se sentoit pressé des, remords de sa conscience, & que d'ailleurs il voyoit le danger où étoir réduit Albert de Canni , Seigneur de Varenne en Flandre que l'on avoir mis en prison, comme étant soupçonné de ce meur-1 tte, dont on le moyoir l'Auteur, parce que le Duc d'Orleans lui avoir enlevé da femme; il déclara nettement à ses Oncles les Ducs d'Anjou, & de Berri, que c'é. toit lui-même qui avoit fait mer le Duc d'Orleans, ensuite dequoi étant sorti de ! Patis par la Porte de S. Denia, accompagné de peu de personnes, sil se rendit à Arras avec une diligence incroyable. Au reste bien loin de se repentir de ce qu'il avoit fait, il persista avec tant d'obstination dans la mauvaile volonté, qu'aprés

Comtes de Flandre, prés avoir fait assassiner le frere unique du Roi, son Cousin Germain, qui n'étoit ni proscrit, ni criminel d'Etat ou de leze-Majesté; au heu d'en demander pardon au Roi & aux Princes, il eût l'assûrance de demander une recompense pour une action si détestable en presencedu Dauphin, des Ducs d'Anjou, de Berri, de Bretagne & de Lorraine, du Cardinal de Bar, de tous les Grands du Royaume, & de l'Université de Paris assemblée en Corps, avec les plus notables Bourgeois de Paris. Il se trouva même des Théologiens assez impudens, & entr'autres un nommé Jean Petit Cordelier Docteur en Théologie de l'Univerlité de Paris, pour entreprendre la défense d'une si mauvaise cause. Cet Orateur venal prononça un discours injurieux à la mémoire du Duc d'Orleans qu'il accusoit de Magie, & d'avoir mis en usage plusieurs sortileges pour enva-hir le Royaume; & pour autoriser le cri-me du Duc de Bourgogne par le texte sacré de l'Ecrituré, il comparoit le Duc d'Orleans à Zambri tué par Phinées, à Holoférne privé de la vie par Judith, à Sisara massacré par Jahel, aux Egyptiens accablez de playes par Mosse, & ensin aux Démons précipitez dans les Ensers par par l'Archange S. Michel, & de la il concluoit que le Duc de Bourgogne instituit des louianges immortelles. Entin ils oserent soutenir des Théses sur ce sujet, & les dédier aux Prélats assemblez au Concile de Constance. Le Duc de Bourgogne aiant été accusé d'heresse par ses ennemis, secondez en cela par Jean Gerson Docteur de Paris, se purgea de cette ca-lomnie. Au reste la haine implacable que se Duc de Bourgogne avoit concût de longue main contre le Duc d'Orleans, venoit de plusieurs causes dont la principale étoit la jalousie qu'il est contre ce Prince touchant le Gouvernement de l'Etat, qui sut déferé au Due d'Orleans pendant la demence du Roi Charles VI. son frere. La seconde; le mépris que le Duc d'Orleans conde; le mépris que le Duc d'Orleans faisoit de lui; ce qu'il témoignoit assez par les sobriquets, & les surnoms ridicules qu'il lui donnoit, & l'on dit même qu'un jour il lui donna un soufflet en pleine compagnie, & ce qui acheva d'irriter le Duc de Bourgogne contre son ememi, celui-ci empêcha le Bourguignon de former le Siège de Calais pour lequel il avoit fait de grands préparatifs qui demeurerent inutiles par la malice & les artistices de l'Orleanois. On allegue encore encore

COMTES DE FLANDRES 1507 encore pour justifier la baine du Bourguignon, que le Duc d'Orleans qui étoit un Prince petulant, & adonné anx femmes, se trouvant dans un Bal où étoit la Duchesse de Bonrgogne, qui étoit une fort belle Princesse, il avoit voulu attenter à la pudenc, ce qui irrisa extrémement son mari, quoiqu'elle currepousse avec menaces les attaques que l'amre lui donnoir. Toutes ces choies fembloient exculer la conduite violente du Duc de Bourgogne, & c'est peut-être ce qui porta le Roi Charles VI. à lui accorder des letrres d'abolition pour l'assassinate de son fre-Il sembloit que la haine des Maisons d'Orleans & de Bourgogne dist être assoupie par les Tiraitez de reconciliation qui avoient été faits entre le Bourguignon & les enfans du Duc d'Orleans, aufquels it demanda publiquement pardon dans l'Assemblée qui se tint dans la Ville de Chartres, ce qu'ils lui accorderent. Mais l'érenement fit voir que la haine des Orleanois étoit un feu caché sous la cendre qui devoit bien-tôt se rallumer des que l'occasion s'en profenteroit, & que leur inimitié ne pouvoit jamais s'éteindre que dans le sang de celui qui avoit fait tuer leur pere; c'est ce que nous verrons arri-

## 768 HISTOIRE DES

Le Durc de Bourgogne ne s'étoit pas seulement attité l'inimité des enfans de l'Orleanois, mais aussi de plusieurs Grands du Royaume entre lesquels Bernard d'Ar-magnac Connêtable de France tenoit le premier rang. Il arriva que le Duc de Bourgogne étant en Flandre, les Parisourgogne etant en Flandte, les Fan-siens qui tenoient son parti s'assemblerent tumultuairement, & ayant cousu sur leurs habits la croix de S. André, qui est l'en-seigne de la Maison de Bourgogne, ils coururent de toutes parts dans la Ville, & firent main basse sur cour qu'ils soupçonnoient tenir le parti des Armagnacs, c'est ainsi qu'ils nommoient la Faction Orleanoise; & dans ce tumulte ils massacrerent le Connêtable d'Armagnac, Henri de Marle Chancelier de France, avec plusieurs Officiers de la Maison du Roi, quatre Evêques & plus de 3000 personnes distinguées par leur Noblesse ou par leurs Dignitez. Quoique le Duc de Bourgogne sût absent, on ne laissa pas de croire que ce massacre avoit été fait par ses ordres; ce qu'il desapprouvanéanmoins, du moins en apparence, disant qu'il faloit se contenter de mettre ces personnes en prison sans les faire mourir.

Comtes de Flandre. 169 mourir, & que de les traiter si cruellement, c'étoit perpetuer les inimitiez en-tre les deux partis, & ouvrir la porte à une infinité de violences qui ne finiroient ja-mais. Les Parisiens n'avoient pas en-core fait paroître l'inclination qu'ils avoient pour le parti des Bourguignons; mais ils la firent éclater lorsque Jean de Viliers Seigneur de l'Isle-Adam, Partisan de la Faction de Bourgogne, ayant été in-troduit pendant la nuit dans Paris, avec-800. Chevaux par la porte de S. Germain Des-Prez, qui lui fut ouverte par un nommé Pierre le Clerc, se mit à erier à haute volx, la pain bonne gens, Vive Bourgogne. Ce qui fut comme le fignal du tumulte, car on vit aussi-tôt les Parisiens se rendre en soule auprés de l'Isle-Adam, & prendre les armes de tous côtez, pour faire main balle sur tont ceux qui tenoient le parti des Armagnacs. Tannegui du Châtel, Gouverneur de Paris, qui tenoit le Châreau de la Bastille, pour le parti Orleanois, craignant que les seditieux n'attentassent à la personne du Dauphin, le sit sauver par la Bastille, & se retira avet lui.

Il saut remarquer que cette haine des

Harificus contre les Armagnacs, proceons G doit TO HISTOIRE DES doit principalement de ce que ceux-ci ne vouloient point observer l'accord qui avoit été sait à Montereau entre les deux Partis par l'entremise des Cardinaux des Ursins, & de S. Marc, Legats du Pape Martin V. qui avoient été choisis pour arbitres du consentement des deux Parcis. Par ce Traité on écoit demeuré d'accord que le Bourguignon gouverneroit le Royaume conjointement avec le Dauphin Louis son Gendre, pendant la vie du Roi; ce qui déplut extrémement aux Armagnact. Cest ce qui les anima plus que jamais contre le Bourguignon, contre la vie duquel ils formerent une conspiration. Les principaux, d'entre les Conspirateurs ésoiont Robert de Machon, Chancelier de Charles, qui étoit devenu Dauphin par le décès de Louis son frere, & qui s'étoit mis à la tête du Perti des Oglesnoiss Jean, Vicomte de Nathonne, Jean Louet Prafident de Prorences & Tannegui du Châtek Breton.

à qui les Bourguignone avoient ôté le
Gouvernement de Paris. Pour executer leur dessein, ils engagerent le Dauphin de prier le Duc de Bourgogne par des lottres pressantes & reiteres, i de se trouver avec lui à Monteseau, qui esti

COMTES DE FLANDRE. 170 une petite Ville située sur le confluenc des Rivieres de Seine & d'Yonne aux confins de la Brie & du Gâtinois; afin de s'aboucher & de concerter ensemble les moyens de chasser les Anglois de la France. Et pour lui ôter toute sorte de soupçon, & lever toutes les défiances qu'il auroit pa concevoir de cette entrevûc ; il fit serment devant le Legat du S. Siège de Rome, sur la Croix de Jesus-Christ, sur le S. Evangile, sur sa parole de Prince, & sur sa soy de Gentilhomme, & même sur la part qu'il prétendoit en Paradis (ce sont les termes des Historiens de ce temps-là) de ne point attenter à la personne, ni aux partisans du Duc. Jean Duc de Bourgogne se reposant sur la foy d'un serment. fait sur les choses les plus sacrées, se rendit à Montereau avec le Dauphin, & pour marque d'une veritable reconciliation, ils regarent ensemble la sainte Eucharistie, & pour plus grande surcté de la personne du Duc de Bourgogne, on devoir lui livrer le Châceau de Monterezu. On avoit dressé pour cette entrevile affar le Pont de deput Ville une Barriere avec une choisen mond'on avoiti pratiqué una porte, par liquelle le Duc Étant

172 HISTOIRE DES étant entré pour saluer le Dauphin, il sécant entré pour saluer le Dauphin, il séchit un genoüil en terre, en lui disant qu'il étoit venu pour recevoir ses ordres, &c pour déliberer avec lui des moyens de chasser les Anglois. A quoi le Dauphin répondit; bean Consin, vous ne seriez pas un bon Abbé; car vous n'observez pas religieusement l'accord qui a été fait entre nous, puisque vous n'avez pas retiré vos garnisons des vous n'avez pas retiré vos garnifons des Places que vous deviez évacuer suivant le Traisé. Alors le Duc voulant se justifier de cette infraction, vous en avez menti, lui dit le Dauphin, scelerat que vous étes, ce qu'ayant dit, il lui tourna le dos, & cria à haute voix suivant le complot fait entre les Conjurez, il est temps. Alors Tannegui du Châtel, confident du Dauphin ayant tiré de dessous sa robe une petite hache, en frappa le Duc au visage, & lui abattit le menton. Le Duc tombant de la force du coup, & voulant se relever, & tirer l'épée pour se désendre, Olivier Layer, Pierre Frottier & les autres Conjurez, le prévincens & s'étant jetté sur lui le percesent de phasieurs coups qui lui firent fortie les boyanx du ventre, & aprés l'avoir ainsi massacré, ils trainerent plu-

۲-

COMTES DE PLANDRE. 173 sieurs sois son corps sur la place, qui en fieurs fois son corps sur la place, qui en étoit toute ensanglantée, & l'ayant dépouillé de ses vétemens, ils lui couperent les doigts pour en ôter les anneaux. Tout cela sur executé en presence du Dauphin, qui tenoit une épée nue pendant qu'on jouoit cette sanglante Tragedie, & aprés avoir repû ses yeux & sa vengeance de ce cruel spectacle, il dit tout haut, je croy qu'il en a essez. Le corps du désunt ayant demeuré toute la nuit étendu sur la même place, sur enterré le lendemain dans l'Eglise de Nôterré le lendemain dans l'Eglise de Nôtre Dame de Montereau, en pourpoint & tout botté. Les Meurtriers se retirerent dans le Château, où il n'y avoit ni garnison, ni munitions de bouche, emportant avec eux les riches vétemens du désunt avec son collier qui étoit d'un prix inestimable; mais ils ne pûrent se saisir de ses papiers que ses sidéles Serviteurs brûlerent si-tôt qu'ils eurent appris sa mort. De dix personnes de marque qui l'accompagnoient lors qu'il se presenta devant le Dauphin avec Pierre Seguin son Segretaire. Archambault de Seguin son Secretaire, Archambault de Foix sut tué en voulant parer les coups que l'on portoir au Duc, & Thibault de Montagu, saisi de frayeur sauta par G 3 deflus

174 HISTOIRE DES deslus les barrieres du Pont; tous les autres, sçavoir les Seigneurs de Bourbon, de Fribourg, de Vienne, de Vergi, de Pontatlier, de Lens & de Giac le sauverent. C'est ainsi que perit un homme qui en avoit tant fair peur d'autres; cet assassinat arriva le 10. de Septembre de l'an 1419. qui étoit un jour de Dimanche.

Ce Prince avoit gouverné la Flandre 15.
ans, ou environ, & il sut enterré l'année suivante aux Chartreux de Dijon, auprés de son Pere. On peut dire que ce malheur lui arriva par un juste jugement de Dien qui permit que le jugement lui manqua en cette occasion, ce qui l'empêcha de connoître le danger évident où il se précipitoir. Sa mort sut pleurée par des fleuves de sang, qui inonderent tonte la France, à qui elle causa une infinité de malheurs, dont le Dauphin se ressentit plus que tous les autres. Marguerite de Baviere sa femme, fille d'Albert de Baviere, parut presqu'inconsolable de sa mort. Ce Prince n'avoit que 18. ans lorsqu'il l'épousa à Cambrai, en presence d'une nombreuse Assemblée de Noblesse, au grand contentement du Pere de cette Princesse, lequel étoit fils. de Louis de Baviere Empereur d'Occident,

COMTES DE FLANDRE, 175 dent, & Comte de Hainaut, & de Hollande qui le même jour maria son fils Guillaume avec la sœur de Jean Duc de · Bourgogne. Le Roi Charles V. honora de sa presence cette double Alliance des Maisons de Bourgogne, & de Baviere, -& l'on remarqua pour lors que les deux mariées, & leurs meres s'appelloient toutes quatre Marguerite. Jean Duc de Bourgogne étoit d'une taille mediocre, & robuste, il avoit les cheveux plats, la barbe rafe, le visage bien coloré, les yeux petits, & le rogard farouche, le nez long, la bouche un peu grande, &c entr'ouverte. Au reste, il avoit l'esprit inquier, entreprenant & hardi, vindicatif, & liberal, mais peu porté à la Religion. Il laissa plusieurs filles avec un fils unique, qui sut Philippe le Bon-son Successeur, qui portoit le titre de Comte de Charolois du vivant de son perc. Les filles furent Marguetice, qui épousa en premieres Nôces Louis Dauphin de France, fils aîné de Charles VI. & en secondes Nôces Artus Comte de Richemont, frere & heritier du Duc de Bretagne ; Ilabelle qui fut mariée au Comte de Penthievre, fils du même Duc : Anne qui prit Alliance avec

176 HISTOIRE DES le Duc de Betfort, frere d'Henn's Roi d'Angleterre, dont elle n'eut par d'enfans; Catherine qui ayant cien riée à René d'Anjou, fut par lui me diée à cause des dissensions des Main de Bourgogne & d'Orléans, dont tenoit le parti. Cette Princesse demo ra depuis cette repudiation dans ka libat, jusqu'à sa mort qui arriva à su Marie qui fut femme d'Adolphe LD de Cléves, d'où sont sortis Jean al Duc de Cleves, & Adolphe Seigno de Ravestein avec sept filles; & Ago mariée à Charles Duc de Bourbon, en eut cinq fils, & autant de filles furent toutes mariées. Il eut outed deux fils illegitimes, Jean Eveque Cambray, & Gui Seigneur de Cribeck, qui se sont tous deux distingu dans la profession des armes.

## PHILIPPE III. surnommé le Bist 27. Comte de Flandre,

E nom lui fut imposé par su Ayeul, & Parrain Philippe le lui di, qui le tint sur les Fonds baptisman à Dijon lieu de sa naissance; & le su nom de Bon lui sur donné à cause de

COMTES DE FLANDRE. 177 elemence, & de sa facilité à pardonner. Comme on lui eut apporté la nouvelle de la mort tragique de son pere, lors qu'il étoir à Gand où il avoit toûjours demeuré avec sa mere depuis l'âge de 8. ans ; il ôta de colere son Chapeau de dessus sa tête, & se tournant vers ceux qui l'accompagnoient, mes amis, leur dit-il, aidez-moi à venger le meurtre sommis en la personne de mon pere ; ce qu'ayant dit, il se retira dans sa Chambre ou s'étant abandonné à tout ce que la Nature demandoit de lui dans un sujet de douleur si sensible, il dit en versant un torrent de larmes, à Michelle de France qu'il avoit épousée à l'âge de 15. ans ; Madame Mighele, votre freve a tué mon pere ; mais cet attentat qui le blessoit dans la partie la plus sen. fible de son bien & de son honneur ne diminua rien de l'amour qu'ils avoient l'un pour l'autre. Au contraire cette Princesse partageant avec son mari la tristesse que lui causoit la perte de son pere, en concût un regret si cuisant & une tristesse si profonde, que son mori. tout affligé qu'il étoit lui-même fut obligé d'appailer sa douleur pour la conso-, les. Mais lorsqu'il étoit present aux obkques-G 5

reques qu'il faisoir celebrer avec beaucoup de magnificence dans la Ville d'Armas pour le repos de l'ame de son pere,
ce que N. de Floris qui prononçoit l'Oraison sunebre de ce Prince l'exhortoir
publiquement de laisser à Dieu seul la
vengeance de sa mort, en se servant de
ce passage de l'Ecriture, laisse-moy lavengeance, or jete rendrai justice; les.
Grands qui sont pour l'ordinaire de lâches slateurs, et enclins à la vengeance,
n'osant rejetter ouvertement ce passage
de l'Ecriture, lui donnoient une explication savorable au ressentiment de leur
Prince, en disant que Dieu vouloit ti-Prince, en disant que Dieu vouloit ti-rer vengeance de l'assassinat du pere par-le bras vengeur de son fils; lequel sui-vant les sentimens que lui inspiroient ces-mauvais Conseillers qui statoient si bien-sa douleur, se donna tout entier à ven-ger la mott de son pere. C'est pour-quoi étant entré en France à main armée, il se servit du secours des Anglois pour prendre la Ville de Montereau, que il ne voulut pas brîster, quoi que quetques-uns le lui conseillassent; puis que les Habitans de cette Ville étoient innocens de la mort de son pere. Son premier soin fut de faire déterrer son corps, qu'on.

qu'on avoit jetté negligemment dans la terre vétu de son pourpoint & botté, & il le sit porter à Dijon avec une pompe funebre digne d'un si grand Prince, & le sit enterrer prés du Duc Philippe le Hardi

son pere. Comme il ne respiroit que vengeance contre les Auteurs de la mort de son pere, dont le principal étoit le Dauphin', il persuada au Roi Charles VI. son beau-pere de faire une Alliance avec lui, & avec le Roi d'Angleterre Henri V. à qui il lui conseilla de donner en mariage safille Catherine, & de ceder en vertu de ce mariage la possession du Royaume de France à ce Roi, & à ses descendans au préjudice de la Loy Salique, & de renoncer le Dauphin pour son fils, comme un assassin, & un parjure détestable; lui faisant entendre que c'étoit là l'unique moyen de delivrer son Royaume d'une fâcheuse guerre que les Anglois lui faisoient depuis tent de temps, à leur avantage, & de purger la France de l'infamie dont la perfidie du Dauphin avoit souillé son honneur. Le pauvre Roi Charles VI. qui étoit en démênce, & à qui il étoit facile de donner routes les impressions quion vouloit, consentit à tout ce que G 6

180 HISTOIRE DES le Duc de Bourgogne desiroit de lui. Charles Dauphin que avoit été cité par trois diverses fois à comparoître à la ta-ble de marbre, qui est une Chambre ou les Pairs du Royaume rendent justice à les Pairs du Royaume rendent justice à la Noblesse, n'ayant point comparu, il sur déclaré par Arrêt du Parlement de Paris incapable de succeder au Roi son pete, & comme tel déchû de tous les droits legitimes qu'il avoit sur la Cousonne; ce qui mit la France dans une étrange desolation pendant seize ans, par une guesre cruelle qui ne sur terminée que pas l'accord que Philippe le Bon sléchi à force de prieres sit avec le Dauphin, lorsqu'il sur parvenu à la Couronne, aprés avoir renoncé à l'Alliance qu'il avoit saite avec les Anglois, pour plusieurs mécontentemens qu'il avoit replusieurs mécontentemens qu'il avoit re-çus de cette Nation orgueilleuse; & parsiculierement au sujet de l'injure que lui su Humfroy Duc de Glocestre. En esfet ce Prince s'étoit marié avec Jacqueline Comtesse de Hainaut & de Hollande, dont Philippe étoit le plus proche heritier, aprés l'avoir enlevée à Jean. Duc de Brabant son mari. Philippe étoit encore porté à la Paix, par un sentiment de pirié de voir un Royaume à qui il devoit la naisfance.

COMTES DE FLANDRE. 181 fance, & dont les Rois étoient ses Ancerres. déchiré cruellement par des inimitiez si funestes; mais ce qui acheva de le déterminer à renoncer à l'Alliance des Anglois, ce furent les humbles & instantes prieres que lui en fit Charles, qui de Dauphin étoit devenu Roi de France, & qui lui demandoir humblement pardon de l'assassinat commis en la personne de son pere. Ce, qui arriva l'an 1436. à Arras, ou les Ambassadeurs 1436. de plusieurs Têtes couronnées s'étant alsemblez pour finir une si facheuse guerre, & les Anglois ne voulant point démordre du titre, ni de la possession du Royaume de France, Philippe qui sembloit déja un peu adouci en faveur du Roi Charles, se rendit entierement aux instantes prieres que ce Prince lui envoya faire par Charles Duc de Bourbon. Arthus Comte de Richemont, Conné. table de France, Louis Comte de Vendôme, accompagnez de l'Archevêque de Rheims, Chancelier de France, du Maréchal de la Fayette, & d'Adam de Cambrai , Premier Préfident du Parlement de Paris, lesquels s'étant mis à genoux devant Philippe qui étoit alors dans l'Eglise de S. Vaast, accompagné G 7 du

182 HISTOIRE DES du Duc de Gueldres, des Comres de Nassau, de Vaudemont, de Nevers, d'Etampes, de S. Paul, de Ligni, & de Fauquemont, lui demanderent par-don de la mort du Duc Jean son pere, pour le Roi leur Maître qui lui protes-soit hautement par leus bouche, qu'il n'avoit consenti à cet assassinat que par le conseil de quelques scelerats qui abn-soient de la facilité de sa jeunesse, qui s'étoit laissée entraîner à leurs sollicitations; qu'au teste, il en avoit un re-gret sensible, & que si la chose étoit à faire, il seroit tous ses essorts pour empêcher qu'elle n'arrivât. Philippe tou-ché d'une protostation à humble faite de la part d'un grand Roi, n'ayant pû rete-nit ses larmes, déclara hautement que pour l'amour de la passion & de la more de Jesus-Christ Nôtre Seigneur, pour la pitié qu'il avoit du pauvre Peuple de France accablé de tant de miseres, & enfin à la considération des Ptélats affemblez au Concile de Bâle, du Pape & de tous les Princes Chrétions qui l'en sollicitoient instamment, il pardonnoir au Roi de France le meurtre commisen la personne de son pere. En accordante ce pardon pil-exigea plusieurs conditions les.

COMTES DE FLANDRE. 182 les unes pour honorer la memoire de son pere & pour servir de monument à la satissaction qu'il timoit de sa mort, & particulierement une etoix qu'il voulut que l'on érigeat sur le pont de Montereau, à l'endroit où son pere avoit été massacré, les autres pour expier sa mort par la condemnation des Auteurs de ce meurere, & de tous leurs. complices qui devoient être à jamais exclus du benefice de la paix, les autres enfin pour accroîrre la puillance par la celsion que sit le Roi de France des Comtez de Mâcon, d'Auxerre & de S. Jean-Gou, & de la Ville de Bar sur Seine pour lui & tous ses heritiers, commo aussi de tous les droits que ce Roi pouvoit pretendre sur les Villes de Langres , Autun, & Chalon sur Saone; par la cession du Comté de Boulogne pour lui & ses heritiers males, avec les Villes de Perone, Mondidier, Roye & leurs dependances. On ajouta a toutes ces conditions l'engagement des Villes de S. Quen-tin, Corbie, Amiens, & Abbeville qui devoient demeurer au pouvoir du Duc-Bourgogne, jusqu'a ce que le Roi de France pajat audit Duc quatre cent mille deus pour les retirer de ses mains; de plus.

184 HISTOIRE DES plus qu'il seroit permis aux Vassaux du Duc portant les armes au service de la France de porter en tous lieux la croix de St. André qui étoit la marque de la faction Bourguignene, & qu'en fin le Duc de Bourgogne seroit exempt pendant sa vie de faire aucun hommage au Roi. Et afin que cette paix pût se faire en sauvant toutes les apparences de l'honnêteté 82 de la bonne sey, le Duc sut absous par le Cardinal de Sainte Croix Legat du Pape, qui presidoit à cette assemblée, de tous les engagemeus, sermens, pactes & alliances qu'il avoit contractées avec les Anglois, qui lui en firent de sanglans reproches, & garderent contre lui une haine mortelle. Et pour donner au Roi de France des marques d'une sintere re-conciliation, il sit chasser les Anglois de Paris par le moien du Seigneur de l'Isle-Adam qui s'étoit autrefois emparé de cette grande Ville pour la faction Bourguignone, & qui depuis y étant entré à main armée par la porte de S. Jacques persuada aux Parissens de chasser les Anglois, ce qu'ils firent, & Paris retourna ainsi sous l'obissance de son Roi legitime.

Ce ne fut pas sculement par ce traité que

Comtes de Flandre. 185 que Philippe le Bon augmenta sa puissance, il le fit encore par beaucoup d'achats, mais elle s'accrut fur tout par les grandes successions, qui lui échûrent, de telle sorre qu'on le regarde comme le principal auteur de la puissance des Princes du Pais-Bas, & le Fondateur de l'Empire Belgique. Ils herita de son pere les Comtez de Flandre & d'Artois, & la Seigneurie de Malines. Il acheta le Comté de Namur de Jean son proche parent qui n'avoit point d'en fans, & qui lui fit cettre vente à condition d'en jouir pendant sa vie & d'en porter le titre; & il entra en possession de ce Comté l'an 1429, aprés le décés de Jean-Huit ans après il acquit la terre de Cassel de René d'Anjou, qui la lui ceda pour se racherer de prison. L'an. 1430. il recuillit la riche succession de Philippe son cousin par le décés duquel il vit accroître ses Etats des Duchez de Brabant, & de Limbourg, & du Païs d'Outre-Meuse qui en dépend avec le Marquisat du l'Empire, cetqui se fit du consentement des Etats de Brabant malgré tous les obstacles que Marguerite sa tante Veuve de Guillaume de Baviere Comte de Hainaut, & de Hollande

186 HISTOIRE DES y apporta, se disant plus proche Heritiere que lui d'un degré; mais elle sut deboutée deses pretentions par les clauses du Traité que Jean Pere de Philippe Duc de Bourgogne avoir fait, par lequel il n'avoir consenti que le Brabant, qui venoit de la succession de sa tante, n'appartiendroit à Antoine de Bourgogne son frere qu'à conditon que ce Pais retourneroit à ses descendans si Antoine ou les enfans venoient à deceder lans enfans mâles. Enfin pour achever de rendre Philippe le plus puissant Prince de l'Europe, le décés de Jacqueline sa proche parente arrivé l'an 1436, lui alluta la pole fession des Comtez de Hainant, de Hollande, de Zelande & de Frise. Le Dinshé de Luxembourg lui échut encort par la mort d'Isabelle Nièce des Empereurs Vencessas & Sigismond & sille de Jean. Duc de Gorlitz en Lusace; ce qui se sit en partie en vertu de la transaction par laquelle l'Empereur Vencessas matiant sa Niéce Isabelle à Antoine Duc de Brabant, Oncle de Philippe le Bon, lui fir un transport du Duché de Luxembourg pour en jouir lui & ses enfans de quelque mariage qu'ils sussent procrées, moyennant la somme de cent mille écus d'or du.

COMTES DE FLANDRE. 187 du Rhin que Vencessas toucha, outre une autre somme de cent & vingt mille florins dont Antoine lui fit une remise pour la Dot que Venceslas avoit promise à sa Niece. Une autre raison pour la quelle le Duché de Luxembourg devoit appartenir à Philippe fut une convention qu'Habelle fit avec lui en faveur du secours d'argent & d'hommes qu'elle en avoit reçu l'an 1443. lors qu'ayant été. chassée de ses Etats par la revolte de ses Sujets & particulierement des Villes de Luxembourg & de Thionville, elle y fut retablie par le puissant secours que lui donna Philippe qui rangea à la raison cet deux Villes rebelles, & les autres Villes du Luxembourg qui vouloient se donner à Guillaume Duc de Saxe qui avoit épousé une petre sile de l'Empe-seur Sigismond, & qui favorisoit les re-belles par un puissant secours qu'il leur envoya. Et pour amortir toutes les présentions que les Saxons pouvoient avoir fur le Luxembourg, il les sit renoncer à tout ce qu'ils y pourvoient pretendre moyen-Bant une somme de cent mille thalers. Il fit éclater sa magnificence dans la celebration de ses noces qui se sit à Bruges, ou il épousa Elizabeth de Portugal sa troifiemé

188 Histoire fiemé Femme, fille de Jean Bâtard de Pierre Roi de Portugal, qui avoit envahi le Royaume malgré la Noblesse, mais avec la saveur du Puple, & particulierement des habitans de Lisbone, qui refuserent de reconnoitre pour leur Reine Beatrix, sille unique de Ferdinand sils legitime de Pierre, que son pere avoit mariée à Jean Roi de Castille en lui promettant le Royaume de Portugal, pour sa dote, ce que le peuple sit, poussé en pardote, ce que le peuple sit, poussé en par-tir par cette haine inveterée qui a divi-sé de tout temps les Portugais & les Ca-stillans à qui ceux-là ne pouvoient consentir de se soumettre; en partie aussi par ce qu'il soutenoit que la semme de Ferdinand dont Beatrix étoit engendrée, avoit son premier mari encore vivant. Elizabeth eut pour mere Philippe fille de Jean de Gand, Duc de Lancastre fils d'Edouard III. Roi d'Angleterre, dont les descendans ont possedé ce Royaume. Elle arriva à l'Ecluse l'an 1429., & elle sur les Seigneurs de Roubaix & d'Escoirses Flamands que Philippe avoit envoyez au devant d'elle. Elle y sur y reçse avec un concours extraordinaire de peuple au bruit de 46. trompettes

1429.

COMTES DE FLANDRE. 189 d'argent, & toutes les rues & les places où elle passa étoient tendues de tout ce qu'il y avoit de plus riches tapisseries dans le Pais. Les Negocians étrangers pour donner plus d'éclat à cette entrée solennelle, disputoient entr'eux à qui seroit paroître plus de magnificence par la pompe de leurs vétemens. Dans le Palais qu'on appelloit ordinairement la Cour du Prince que Philippe le Hardi & Jean fon fils avoient embelli, & augmenté confiderablement, on voyoit un Lion, un Cerf, & une Licorne representez au naturel avec un d'artifice singulier. Les deux premiersversoient par un des pieds de devant des vins de Beaune & du Rhin en abondance, & le dernier répandoit de sa corne les vins de Candie, de Malvoifie, &de Chio, avec une affluence pareilles à celle des deux autres: L'on y tint pendant huit jours table ouverte pour la noblesse, les habitans, & les étrangers avec une magnificence nompareille, & l'on y fit un carousel ou les Gentilshommes firent éclater leur adresse & leur courage. Philippe institua le jour de ses noces l'ordre de la Toison d'Or, pour l'amour qu'il portoir, dissoit-il, a l'état de la Noblesse, & a la noble, & illu-

190 HISTOIRE DES stre Chevalerie, à la gloire de Dieu, Tour-puissant, Createur, & Redemteur, & à l'honneur de la trés-sainte Vierge sa Mere, & du glorieux Apôtre St. André, pour l'exaltation de la Foi, & de la Sainte Eglise; & pour inciter la Noblesse à l'amour, & à la pratique des vertus à l'imitation de Gedeon un des Juges du peuple du Dieu. Il voulut que cette toilon filt d'Or, à l'imitation de Jason, & de ses Compagnons les Argo-nautes, qui entreprirent par mer le voyage de Colchos pour y conquerir cette precieuse toison. Il ne choisit pour remplir le nombre de cet illustre corps de Chevalerie, que des personnes d'une ancienne Noblesse, de bonnes mœurs & qui fussent sans reproche & dans leur vie & dans leurs actions militaires, dont il prit la qualité de Chef pour lui & pour les succes seurs. Et pour rendre ses nôces plus celebres, il les sit revêrir ce jour-là de l'habit de Chevalerie, leur donnant à cha-cun d'eux une robe de laine de couleur d'écarlate (que son fils Charles le Hardi changea depuis en robe de soye au Chapitre de l'ordre qui se tint, à Valencinenes, Jocun Coller d'Orvillu de fu-fils dont le choc fait fortir du fen d'un 31.7

COMTES DE FLANDRE. cailloux qui étoit la, devise de son pes re 4 & d'où pendoit la Toison d'Or. Ce colier, après le décès du Chevalier qui en était honoré, devoit être mis en dépôt au tresor de l'Ordre, pour en gratifier aprés cela quelqu'un qui le meriteroit. Il établit dans cet ordresquatre Officiers, un Chancelier, un Treforier, un Roi d'armes, & un Greffier, pour le service de set illustire Corps u qui jugéoit definitivement & lans appel de tous les crimes des Chevaliers, de leur fuite honteule hors du combat, se qu'on appelle collardife, &c de sous les différens lucyenus entr'eux. Caux qui outre Philippe qui étoit le Chaf. & l'Anteur de cet ordre, furent honorez de cette illustre marque d'honneur étoient Guillaume de Vienne Seigneur de St. George, Reynier Por Seigneur de Roches, Jean Seigneur de Roubaix Roland de Witkerke Seigneur de Hemeltode, Antoine! de Vergi, Comtes de St. Martin Davidi de Briman Seigneur de Ligne. Hugue de: Lannoy Seigneur de Sante, Jean, Seigneur de Commines, Antoine de Tholongeon Seigneur de Ttans, Pierre do Luxembaire Comeande Se Paul Jean de la Trimonille de Jonelle, Guilbert

701 HISTOIRE DES berr de Lannoy de Sante, Jean de Viliers de Liladam, Antoine Seigneur de Croy & de Venti, Florimond de Brimes, Robert Seigneur de Mamines, Jacques de Brimes, Baudouin de Lannoy Seigneur de Molentbais, Pierre de Baufremont Seigneur de Charni, Philip-de Seigneur de Tervant, Jean de Croy Seigneur de Tours, Jean Sive de Crequi & Jean de Neut-Châtel Seigneur de Montaigu. Il est probable que Philippe qui par cette marque d'honneur vouloit engager à garder la sidelité à son Prince, & l'inciter à entreprendre les choses les plus difficiles, ne sur pas seulement posté à cette institution de fors ordre de Chevalerie par l'exemple de Gedeon & de Jason ou des anciens Empereurs Romains qui honoroient d'une ceinture ou baudrier Militaire & même de la dignité de Patrice ceux qui s'étoient fignalez dans les combats par des actions éclatantes; mais qu'ilouivit en cela les exemples recens de Jean Roi de France qui établit à S. Ouin pres de Paris l'Ordre de l'Etoile que ses Chevaliers porsoient sur l'endroit le plus remarquable de leurs déterment ; d'Erlouard 111, Rob d'Angleterre quib inflitua l'Ordre de la

COMTES DE FLANDRE. 193 Jartiere attachée à la jambe gauche avec une boucled'or; & d'Amedée V. Comte de Savoye qui donna commencement à l'Ordre de l'Annonciation dont la marque de distinction est un collier où pend une image de Nôtre-Dame saluée par -l'Ange Gabriel. L'exemple de ce Prince, fut depuis sulvi par Louis XI. Roi de France lequel l'an 1469, institua l'Ordre de S. Michel dont l'Image est pen--due à un Collier fait de coquilles. Philippe dans cette institution crea 25. Chevaliers dont il étoit le premier; mais cinq -ans aprés au Chapitre de l'Ordre qu'il tion à Dijon il en augmenta le nombre insqu'i 31 L'Empereur Charles Quint -un de ses desendans tenant le Chapitre de l'Ordre de la Toison d'Or à Bru--xelles fixa le nombre des Chevaliers -à 51. Au reste Philippe le Bon voulant faire connoître que les inimitiez qui naillent entre les hommes doivent être mortelles comme eux, donna quatre cent mille florins aux Anglois pour la rancon de Charles Duc d'Orleans fils de Louis que Jean son Pere avoit sait assassince, & que les Anglois avoient sait prisonnier à la Baraille d'Azincourt, & equily savoit demeusé 25. ans & pour -F. (n

194 HISTOIRE DES il lui sit épouler à S. Omer Marie sille du Duc de Cleves sa Niece, & lui donna l'Ordre de la Toison d'Or, avec toutes les marques d'honneur & d'ami-tié imaginables. Il reçût dans sa Cour Louis Dauphin de France, qui fut depuis le Roi Louis XI. le quel fuyant la colere du Roi Charles VII. son pere, vint chercher un azile auprés de Philippe le Bon, qui non seulement le provegea, mais lui fournit liberalement, & à sa femme la nourriture avec un entretien proportionné à son caractere pendant sept ans, lui faisant sout le bon accueil, & tous les honneurs qu'il eut psi recevoir de ses propres sujets, & re-fusant de le remettre entre les mains du Roi son pere qui l'en pressoit instamment, & qui pour le degoster de re-tenir chez lui un si mauvais hôte, lui donnoit pour exemple le Paisan de la Fable d'Esope, lequel touché de pitié ponr un serpent qu'il avoit trouvé demi mott dans la Campagne pendant un froid aprè & cuilant, l'avoit emporte dans sa maison pour le réchauser ; mais qui sut mal recompensé de la charité par cet animal pernicicux qui l'envenima d'une -74.1

COMTES DE FLANDRE. 195 morlure. Philippe bien loin d'en faite plus mauvaise chere à son hôte conti-nua de lui rendre tous les bons offices qu'il pouvoit s'imaginer, & lorsque le Roi Charles qui avoit plus de penchant à laisser sa couronne au plus jeune de ses fils sut decedé, Philippe ramena le Dauphin en France avec une nombreuse escorte de Noblesse pour le mertre en possession du Royaume qui lui appartenoit par droit d'aînesse. Le nouveau Roi voulant temoigner au Duc de Bourgogne combien il étoit sensible à tant de bien saits, protesta hautement qu'il lui étoit redevable de la Couronne, & qu'il n'en seroit jamais ingrat; mais les sentimens interieurs s'accordoient mal avec toutes ces belles protestations, comme il le sit bien voir après. Ce n'est pas dans cette seule rencontre que nôtre genereux Duc donna des marques de son humeur bien faisante, il en usa de même envers Marguerite femme d'Henri VI. Roi d'Angleterre son ennemie, & fille de René d'Anjou qui ne lui avoir pasété moins contraire, laquel-le trouva un azile assuré prés de se bon Duc qui la reçût à bras ouverts, & lui ouvrit liberalement les tresors.

Puisqu'il étoit si bon envers les êtrangers il ne pouvoit pas manquer de l'être aussi envers son propre sils Charles Comte de Charolois qu'il reprit en grace dans une assemblée qui se tint à Bruges composée de trois Evêques, de soixante Abber. bez, & d'une grande quantité de Noblesse pleurant à chaudes larmes lors qu'il le vit prosterné à ses genoux lui demandant avec beaucoup de larmes le pardon de la faute, en punition de laquelle il l'avoit relegué dans sa maison d'Arkel, parce qu'il haissoit les Seigneurs de Croi & le Comte d'Etampes son parent qui étoient en faveur auprés de son pere qui les aimoit & les protegeoit ce qui deplaisoit extrémement à Charles, qui pour ce sujet avoit parlé peu respectueulement à son pere; peut-être aussi que cePrince qui étoit l'heritier presomptif des grands Etats de son pere, lui étoit devenu suspect comme le sont ordinairement les enfans ou proches parens à l'égard de ceux dont ils sont les heritiers les plus proches. Sous le Regne de Philippe la Flandre, sen-tit l'an 1449. les secousses d'un tremblement de terre si violent, que toutes les maisons en surent ébranlées & sembloient sauter for leurs fondemens. Il doma des marques de son pouvoir; de sa grande auto-

Comtes de Flandre. 197 autorité & de sa Clemence dans les Demélez qu'il eut avec les Villes de Gand. & de Bruges, lorsqu'il les châtia en punition de ce qu'ils l'abandonnerent opiniâtrément quand il assiegeoit la Ville de Calais sur les Anglois. Il contraignit aussi les Liegeois de se mettre sous la protection des Ducs de Brabant. Il envoya au Pape Pie II. 12. grandes Galeres bien armées & bien équipées, chose rare & qui ne s'étoit point veue jusqu'alors sur la Mer Oceane, pour lui aider à faire la guerre aux Turcs; & il mit son fils Antoine à la tête de ces Troupes; mais ce seçours devint inutile à la Republique Chrétienne par le décés de ce bon Pape qui mourut à Ancone, & dont la mott fut cause de la dissipation de ce grand armement qu'il preparoit contre les infideles.

Enfin ce bon Prince comblé d'honneur & de gloire par une infinité de belles actions qu'il avoit faites, & par une
longue prosperité qui accompagna presque tossiours son Regne & donna un accroissement considerable à sa puissance,
mourut à Bruges l'an 1467. âgé de
soixante & dix ans, & quelques mois
aprés un Regne de 48. ans. Peu de mois
H 3 avant

avant sa mort il étoit tombé en apoplexie étant à table, pour s'être mis en colere de ce que l'on fraudoit les Soldats de leur paye. Charles Comte de Charolois, son fils aîné aiant apris que la vie de son pere étoit en danger accourut en diligence de Gand à Bruges, ou étant arrivé il se prosser aux yeux de lui accorder le pardon de ses saux yeux de lui accorder le pardon de ses saux yeux de lui accorder le pardon de ses saux yeux de lui accorder le pardon de ses saux yeux de lui accorder le pardon de ses saux yeux de lui accorder le pardon de ses saux yeux de lui accorder le pardon de ses saux yeux de lui accorder le pardon de ses saux yeux de lui accorder le pardon de ses seux mourans, & en lui serrant étroitement la main en signe d'annour, & de pardon au desaut de la parole qu'il avoit perdué.

Philippe le Bon étoit un beau Prince, d'une belle & riche taille, doux & affable s'il en fut jamais, genereux & bien faisant même enversses ennemis. Ces qualitez le firent également aimer & honorer de ses sujets dont il gagnoit le cœur par sa clemence, par son affabilité, par sa sincerité, & par sa liberalité, & particulierement par la douceur d'une longue paix, & par la liberté du commerce qu'il procura à ses Peuples; il étoit dans une haute reputation de vertu & de probité par-

COMTES DE FLANDRE. 199 mi les étrangers; ce qui fit qu'Edoüard IV. Roi d'Angleterre étant sur le point de partir pour aller recouvrer son Royaume par les armes, lui confia fes deux freres George Duc de Clarence, & Richard Duc de Glocestre, qui étoient encore en bas âge, quoi que Philippe I. sût allié de la Maison de Lancastre ennemie de la Maison d'York, dont Edouard étoit le Chef. Thomas & Demetrius, Princes de la Famille des Paleologues Empereurs de Grece, & qui avoient éte chassez par les Turcs implorerent son secours. David Empereur de Trebisonde, & le Roi de Perse, d'Armenie, & de Mesopotamie, lui demanderent son assistance contre les Otthomans, par leurs Ambasladeurs, l'appellant le Grand Duc des Pais: Occidentaux. L'Empereur Frideric III. avoir souvent mis en deliberation de lui déferer la Royauté, & la qualité de Vicaire de l'Empire dans les Provinces de la Gaule qui sont decà le Rhin, & de traiter du mariage de son sils Maximilien avecMarie fille de Charles Comte de Charolois, sils de Philippe, comme le témoignent les Lettres que le Pape Pie II. lui écrivit sur ce sujet en Jdate du 14. Février, 1462. sa Magnificence éclatoit H 4

200 HISTOIRE DESdans une quantité prodigieuse de pierres precieuses, de tableaux des plus excellens Peintres, de tapisseriers relevées en or, & en argent qu'il se plaisoit de faire voir en public. Il dépouilla par la force des armes Brederode Evêque d'Utrecht pour mettre en sa place David son Bâtard. Il sit élire, à force de brigues Evêque de Liege, Louis frere de la lœur qui étoit un jeune homme ignorant. Il laiss dans ses cosses quarante mille Lis d'Or monnoyé, & sept centsoixante & douze marcs d'argent non monnoyé; ce qui étoit un tre-for immense en ce tems-là; les meubles de la fuccession étoient estimez deux millions d'or. Son corps fut portédans l'Eglise de S. Donatien de Bruges où il sue mis en dépôt devant le Maître Autel, sa pompe sunebre sut étairée de dix-sept cent slambeaux; son Cercueil étoit couvert d'un poesse de Drap d'Or sur lequel on avoit mis un épée de même metail. Au reste jamais Prince ne sur plus regretté que lui ni pleuré avec tant de larmes; son corps demeura en dépôt dans cette Eglise jusqu'à ce qu'il sut transporté aux Chartreux de Dijon lieu de la sepul-ture de son pere, & de son Ayeul. Il ne hissa qu'un fils unique nommé Charles. Com-

COMTES DE FLANDRE. 201 Comte de Charolois qu'il eut d'Elisabeth ... de Portugal sa troisiéme Femme qui ne lui survéquit que quatre ans, n'ayant eu aucune lignée de Michele de France sa pre-miere Femme, ni de la seconde nom-mée Bonne d'Artois Veuve de son Oncle Philippe Comte de Nevers dont elle avoit eu deux enfans. Ce Prince qui parmi tant de vertus n'étoit, pas exempt des foiblesses humaines ausquelles les grands Princes font ordinarement sujets, eut de plusieurs maîtresses, huit enfans illegitimes, David, & Philippe qui furent tous deux successivement Evêques d'Utrecht; Raphaël Abbé de St. Bavon à Gand; Baudouin, qui combatant les (entimens de la nature, avoit pour les François ennemis de son pere plus de penchant qu'il ne devoit. C'est de lui que sont sortis les Seigneur de Frise, de Brigdam, & de Somersdick; les derniers furent Corneille & Antoine qui se sont distinguez dans la profession des armes. Le premier fur Seigneur de Beveren, & Gouveneur de la Province de Luxembourg & il passa ses jours dans le Celi-bat; il sut tué d'un coup de pertuisa-ne par les Gantois, lors qu'aprés avoir haussé la visiere de son casque pour pren-H

doù Hrstoir et Des dre le frais, il piquoit son cheval pour franchir un fossé. Le second surnommé le grand Bâtard, Comte de Roche en Ardenne eut un fils, qui par le mariage qu'il contracta avec une fille de la Famille de Borsele, sut Seigneur de Vere & de Flessingue en Zelande, Il sut legitimé par le Pape Sixte IV. du consentement de Charles le Hardi, dont il étoit strete.

CHARLES II. surnommé le Belliquenx, 18. Comte de Flandre.

Bourgognes, & de tout le Pais-Bas, avoit des qualitez qui le rendoient digne de cette grande succession. Il étoit infatiguable dans les travaux, entreprenant, intrepide dans les dangers, adroit dans le manment des grandes affaires. Ses entreprises & les guerres continuelles qu'il fit à ses Voisins, souvent avec avantage, lui acquirent le surnom de Terrible. Il naquit à Dijon, & il sur nommé sur les sonds de Baptême par Charles Comte de Nevers, Cousin Germain de son pere; Il sur élevé à Gand

COMTES DE FLANDRE. 201 Gand ou son pere le fit porter, lors qu'il n'étoit encore âgé que de deux ans. il ajoûta aux grandes Seigneuries que son pere lui avoit laissées, le Duché de Gueldres & le Comté de Zuephen, qu'il acquit d'Arnoul d'Egmont l'an 1473. moyennant la somme de quatre-vingtdix mille écus d'or du Rhin, & une pension annuelle: Arnoul ayant été incité à lui faire cette vente, pour punir l'ingratitude & le mauvais naturel de son fils Adolphe, qui l'avoit ensermé dans une étroite prison, pour raison dequoi il le desherita & institua en sa place Charles son heritier testamentaire; lequel pour s'assurer entierement la legitime possession de ce Païs, acheta les Droits que Gerard Duc de Juliers avoit sur la Gueldre, moyennant quatre-vingt mille florins d'or du Rhin. Ce qu'il sit du consentement & avec l'approbation de l'Empereur Frideric III, suivant ses Lettres Patentes données à Tréves, où il reçût de cet Empereur l'investiture du Duché de Gueldres, ce qui fut universellement approuvé de tous ses Sujets; & particulierement des Peuples de la Gueldre. Il a est pas hors de propos de raconter ici avec quelle magnificence ccité

264 HISTOIRE BES cette ceremonie se passa. L'Empereur ayant été averti que le Duc de Bourgogne s'approchoit de la Ville avec une nombreuse suite, & dans un superbe équipage, sortit de la Ville à cheval pour aller au devant de lui. Charles étoit accompagné de six Comtes & de fix cens Gentilshommes tous vêtus de brocard d'or; il portoit sur les armes une casaque toute relevée en or, rehaussée par l'éclat d'un grand nombre de pierres precieules, & estimée deux cent mille Ducats. Il ne sur pas plusor en sa presence, que l'ayant salué sans descen-dre de cheval, ce Prince sui presenta la main droite le plus obligeamment du monde, ensuite dequoi l'Empereur monta sur une Tribune sort élevée, où le Duc de Bourgogne monta aussi, & se mit à genoux devant l'Empereur, à qui il fit hommage du Duché de Gueldre, & lui prêta le serment de sidélité en baifant la garde de son épée : en suite dequoi l'Empereur l'ayant fait lever le déclara à haure voix Prince de l'Empire, & lui mit entre les mains le Sceau des Ducs de Gueldre. Le Duc de Bourgogne fut pour lors revétu d'une longue robe de soye source & bordée d'Hermine,

COMPES DE FLANDRE. 205 ne. Cette ceremonie étant achevée, le Duc de Bourgogne donna un diné splondide à l'Empereur, à son fils Maximilien. & aux Electeurs, & Princes de l'Empire dans l'Abbaye de S. Maximin, où il avoit choisi son logement. Cefut en cette occasion que ce Prince fieadmirer sa magnificence dans les differens services, l'abondance & la delicatesse viandes servies dans des plats-& des vales d'or mallif, rehaussez d'une. infinité de Diamans qui donnoient éga-. lement, & de l'admiration & de l'envie. On distinguoit, entre tous ces yases precieux, un plat qui fut mis au second service devant l'Empereur, & qui étoit estimé soixante mille Ducats d'or. La richesse des ornemens de la Chapelle, où il entendit la Messe, & que le Duc avoit fait orner de plus de soixante Images d'or, & d'argent toutes brillantes, de pierreries, que l'on failoit monter à la valeur de deux cent mille Ducats d'or s. pe causerent pas moins d'étonnement à l'Empereur, qui ne pouvoit se lasser de voir & d'admirer tant de richesses. Au seste, le but principal du Duc dans cette Assemblée, & dans tout cer appareil plein de faste & de grandeur, qui-lui coûta

206 HISTOIRE DES coûta des sommes immenses, étoit d'obtemir de l'Empereur le titre de Roi de Bourgogne, & de Vicaire de l'Empire dans les Provinces de la Gaule situées deçà le Rhin; en reconnoissance dequoi le Duc devoit réciproquement donner sa fille en mariage au fils de l'Empereur, mais le changement soudain de reur, mais le changement soudain de l'Empereur, &t son départ précipité sirent évanoitir ce grand projet, quoiqu'il eut promis au Duc de lui accorder
ce qu'il demandoit, &t que tout sût
prêt pour celebrer la creation de cette
nouvelle Royauté, &t que George Evêque de Mets eut été choisi pour celebrer
la Messe, &t faire la ceremonie du Sacre. L'an 1467. Sigismond d'Autriche
étant venu en Flandre engagea au Duc
le Comté de Ferette, où sont les Villes
de Brisec. & de Rhinfeld, pour le priv de Brise, & de Rhinfeld, pour le prix de quarre-vinge mille florins d'or du Rhin, à dessein d'acciser un si puissant onnemi sur les bras des Suisses, avec qui il étoit en guerre. Pour prévenir tous les differens qui autoient pû naître de la jurge possesser le la j au sujet de la juste possession du Duché de Luxembourg, il sit un accord avec subelle Nièce & Heritiere de l'Empéseur Sigilmond, mariée à Cálimir Roi

COMTES DE FLANDRE. 207 de Pologne, par lequel elle lui ceda moyennant une somme d'argent tous les Droits qu'elle pouvoit prétendre sur ce Duché, il épousa en troisième Nôces dans la Ville de Bruges, avec une magnificence digned'un si grand Prince, Marguerite fille de Richard Duc d'York, arriére-petit fils d'Edouard III. Roi d'Angleterre, & petit-fils d'Emond IV. fils d'Edouard. Cette Princesse débarqua à l'Ecluse, au mois de Juillet de l'an 1458, pour venir épouser Charles; là elle sut reçue avec beaucoup de témoignages d'estime, & de bien-veillance, par la mere & la fille du futur époux, & complimentée par les quatre premiers Magistrats de la Flandre. Delà elle vint à Damme, où ces deux illustres époux furent conjoints, l'Evêque de Salisburi faisant la ceremonie des épousailles. Le même jour, elle arriva à Bruges, où se sit le Festin Nuprial; elle étoit vêtué de Drap d'or, & conduite par six Chevaliers Anglois à une des portes de la Ville, où elle fut reçûë par autant de Chevaliers de la Toison d'or, qui l'amenerent au futur époux. Dans la celebration de ces Nôces, on n'oublia rien de tout ce qui pouvois contribuer à les rendre magnifiques.

208 HISTOIRE DES 208 H 1 s T 0 1 R E D E S
On apporta sur quatorze. Gondoles, dont une partie étoit d'or & l'autre d'argent, les viandes sur lesquelles plusseurs Pages travestis en Amours, & en Cupidons, répandoient à pleines mains des sleurs & des parsums. L'Epouse s'assit à table ayant à sa droite sa Bellemere, & sa Tante & à sa gauche la Bru du Prince d'Orange. Les Magistrats de la Ville de Bruges, vinrent alors lui presenter une Image de Sainte Marquerite d'argent doré, du poids de Marguerite d'argent doré, du poids de de quarante marcs; & dans toutes les places & principaux carrefours de la Ville, on ne voyoit que Jeux, qu'Arcs de Triomphe, & que representations, & devises ingenieuses dresses à l'honneur des deux époux. Les Négocians Etrangers firent des dépenses extraordi-Etrangers firent des dépenles extraordinaires, pour se distinguer dans cette auguste Fête; & les Gentilshommes pour la rendre plus celebre, y dressernt de magnisiques Carousels. Au reste, Charles sur porté à ce mariage, en partie par l'amour que la beauté de Marguerite lui avoit inspiré, en partie par politique, pour prévenir les intrigues des François, qui faisoient tous leurs essorts pour attirer les Anglois dans une Alliance qui lui

COMTES DE FLANDRE. 209 lui auroit été préjudiciable. Il reçût, avec de grandes marques d'amitié, Edouard IV. Roi d'Angleterre, frere de sa femme, qui cherchoit un azile dans ses Etats, aprés avoir été chasse de son Royaume par le Duc de Clarence son frere, & Richard Comte de Warwich, qui s'étoient révoltez contre lui. Ce Prince arriva en Hollande au mois d'O-Stobre de l'an 1471. & de là en Flandre, où ayant sejourné jusqu'au 14. de Février de l'an suivant, il s'embarqua à l'Ecluse, & delà à Armude en Zelande, d'où il partit le 10. Mars à la tête d'une Armée nombreuse, levée aux dépens du Duc de Bourgogne, par le moyen de laquelle il se rétablit dans son Royaume en 20. jours. Charles qui étoit le refuge ordinaire de tous les Princes opprimez, avoit reçû quelque temps auparavant avec la même générosité, plusieurs Princes de la Maison de Lancastre bannis du Royaume d'Angleterre, & réduits à la derniere misere, leur faisant donner dans sa Cour une nourriture, & un entretien proportionnez à leur naissance. Au reste, Charles accrut considerablement sa puissance par le Traité de Conflans qu'il fit l'an 1465, avec Louis XI. Roi

210 HISTOIRE DES Roi de France, lorsqu'il n'étoit encore que Comte de Charolois; & par celui de Peronne qu'il fit avec le même Roi l'an 1468. Par ces Traitez, la Paix d'Arras, dont nous avons parlésous le Régne de Philippe le Bon, sur consirmée; & les Villes situées sur la Riviere de Somme, lui furent remises entre les mains à condition toutesois de les setirer de ses mains en lui payant deux cens mille écus d'or; comme aussi le Comté de Guines, où oft simée la Ville de Calais, qui lui sut cedé par le Roi de France, pour en jouir à l'avenir lui, & ses Heritiers. Tous les Procés de la Flandre, qui avant ce Traité étoient portez pasappel au Parlement de Paris, devoient suivant ce Traité, être jugez souverais nement & en dernier ressort à l'avenir au Conseil de Charles Duc de Bourgogue, qui inséra exprés cette clause dans ce Traité, pour exempter les Flamands de cette rigueur qui les obligeoit de se pourvoir par appel au Parlement de Pa-ris. Ensin par ce même Traité, il s'exempta de l'obligation de faire hom-mage, & prêter serment de sidélité au Roi, pour quelque cause que ce sût. L'an 1471. il mit sur pied une Trou-

pe

COMTES DE FLANDRE. 211 pe de huit cens Cavaliers armez de pied en cap, qu'il divisa en cinq Compagnies, à chacune desquelles il donna pour Commandant un Chevalier de la Toison d'Or, qui donnoit le nom de sa Famille à la Compagnie qu'il conduisoit. Il choisissoit à sa fantaisse des hommes pour remplir les places de Maîtres dans la Cavalerie, & il les prenoit ordinaire-. ment entre les Gentilshammes. Ils de-voient avoir chacun trois chevaux de bataille, ils devoient être cuirassez, armez d'une lance fort pesante avec un fer bien émoulu, d'une épée courte large & trenchante des deux côtez, & d'un marteau d'armes; il choisissoit les autres indifferemment parmi les simples Soldats, lors qu'il les reconnoissoit vaillans, & bien entendus au fait des armes, & ceuxlà n'étoient obligez que de nourrir un cheval. La paye qu'il faisoit distribuer pour chaque cheval étoit de cinq écus d'or au lis par mois, & celle du Commandant de la Compagnie étoit de huit cens écus d'or par an. Les Maîtres ou hommes d'armes, & les Gentilshommes avoient ordinairement la premiere pointe de la Bataille. Il établit une Cour de Parlement à Malines, à cause de sa fituation.

212 HISTOIRE DES situation, qui est presque au centre des Pais-Bas, pour y juger en dernier ref-fort toutes les appellations de ses Sujets; ce qu'il fit à l'imitation des Rois de France, qui avoient établi un Parlement à Paris, afin que ceux qui demandoient justice ne fussent pas obligez de suivre la Cour pour l'obtenir, & que les Conseillers éloignez des embarras de la Cour, eussent plus de loisit d'étudier le Droit. Il s'établit lui-même le Chef ou premier Président de cette Cour souveraine, & en son absence son Chancelier, & au défaut du Chancelier, l'Evêque de Tournay. Il y créa deux Présidens, dix Conseillers Laiques, outre neuf Ecclesiastiques, & six Maîtres des Requêtes, & il leur étoit ordonné d'aller au Parlement à cheval, & en robe rouge; il y avoit outre cela plusieurs Greffiers, & Avocats. Ce Parlement sut ouvert, & commença à entrer en fonction de rendre la Justice l'an 1473. mais aprés le décés de Charles, Marie sa fille apprehendant une guerre civile, ou une rupture avec la France abolit le Parle-ment de Malines, & ordonna à ses Sujets de se pourvoir par appel en France; ce que son fils Philippe revoqua, rétabli fant

COMTES DE FLANDRE. 212 rétablissant l'an 1493, le Parlement à Malines, quoi qu'avec beaucoup moins d'éclat, & de vigueur qu'auparavant, pour y demeurer jusqu'à present. Non-obstant l'établissement de cette Cour fouveraine, Charles ne laissoit pas de juger deux ou trois jours de la semaine, les differens qui naissoient entre les Grands de sa Cour, & les Gentilshommes commensaux de sa Maison. Il créa Jean de Croy, Seigneur de Kievrain, Comte de Chimay, avec beaucoup de pompe, & de magnificence dans son Palais à Bruges, & il lui donna l'Investiture de cet-te Dignité avec une magnificence, & un spectacle que l'on n'avoit point vûë en Flandre jusqu'alors ; quoique cette Famille de Croy, qui gouvernoit l'esprit du Duc Philippe son pere, est été cause qu'il s'étoit retiré de la Cour, fâché contre son pere tant parce qu'il vouloit lui donner malgré lui pour premier Gen-tilhomme de sa Chambre un homme de cette Famille, que parce qu'à la persua-fion de ses Favoris de la Maison de Croy, il avoir permis que Louis XI. Roi de France, racherar les Villes de deçà, & de delà la Somnie, quoi qu'il cht contrevenu à plusieurs articles du Traité

Traité d'Arras. C'est le petit-fils de ce Jean de Croy, nommé Charles, que l'Empereur Maximilien Premier créa Prince de Chimay, & du Saint Empire, à Aix-la-Chapelle, & dans les Lettres Patentes de cette investiture il rend ce témoignage à la Maison de Croy, qu'elle descendoit des Rois de Hongrie en ligne legitime. Il cut de Louise d'Albret son épouse, sœur aînée du Roi de Navarre, Dame d'Avénes, Landreci, Lile, S. Venant, & autres lieux: Anne laquelle étant mariée à Philippe de Croy, Duc d'Arscor, augmenta considerablement les richesses de cette illustre Famille.

Mais pour revenir à nôtre principal sujer, Charles qui avoit de continuelles guerres à démêler avec ses Voisins étant obligé de faire de grandes exactions sur ses Sujets, il obligea le Clergé des Païs-Bas de lui accorder quoique malgré lui, deux années du revenu des Maisons, & trois années de celui de tous les biens immeubles qu'ils avoient acquis depuis 40. ans, Ce qu'on appelle, selon l'usage de la Cour, le Droit d'amortissement, par lequel la possession de ces biens acquis par l'Eglise, lui demeure pour en joiir paisiblement, & sans au-

COMTES DE FLANDRE. 214 cun trouble; mais il n'eur pas le même succés dans la demande qu'il sit de la sixième partie de tous les revenus de ses Sujets aux Etats de Flandre jassemblez à Gand l'an 1475, où se trouverent les Députez de la Gueldre, de la Picardie, & du Boulenois; tous les Députez reiettant d'une commune voix , une propostrion si déraisonnable. Ce Prince qui s'étoit mis dans cette haute réputation, que ses belles actions accompagnées de sa prosperité lui avoient acquises, en ternit beaucoup l'éclat, lors qu'il livra Louis de Luxembourg, Connétable de France, Comte de S. Paul, de Matle, & de Brienne, & qui possedoit de grands biens en Flandre, puisqu'il étoit Sei-gneur des Villes de Dunkerque, Gravelines, Bourbourg, Wastene, Ghistel-le, Ingelmunster, & que le Tonnelieu ou Grand Change de la Ville de Bruges lui appartenoient; il le livra, dis-je, entre les mains de Louis XI, son ennemi, capital, le mertant par une trabison insigne au pouvoir de ce Roi par l'entremise du Bacard de Bourbon Amiral de France qui se saisit de lui dans la Ville de Peronne, ainsi que Louis & Charles étoient, convenus entr'eux; quoi que ]e

216 HISTOIRE DES le Connétable qui étoit averti de cette convention se suit jetté entre les bras de Charles, dont il avoit reconnu la générosité & la probité en plusieurs autres occasions, ce qui lui donnoit une extreme consiance en la sincerité de ce Prince, qui se dementit en cette occasion, lui qui auparavant faiseit gloire de garder inviolablement la foy même à ceux qui en avoient le moins, comme il fit envers le Roi Louis XI. qu'il recût à Peronne avec un visage ouvert, & avec de grandes marques d'amitié lui gardant exactement la soy, quoiqu'il scût certainement que ce Prince par ses Emissaires incitoit actuellement les Lie-Emissaires incitoit actuellement les Liegeois à se révolter contre lui, se à faire
main basse sur la garnison qu'il y avoit
mise. Ce qui rendit cette convention
plus infame, c'est-qu'il ne la sit que par
le motif d'un vil & honteux iméret,
se que da Ville de S. Quentin, que le
Roi de France lui livra pour avoir le
Connétable entre ses mains, sur le prix
de cette lâcheré. On crût qu'il sur inciré
à cela par de mauvais Conseillers, &
sur sour par ceux qui sont d'avis, qu'on
no doit point garder la soy à un homme
qui si'en a point, sel qu'étoit le Connétable

COMTES DE FLANDRE. 217 table de S. Paul qui balançoit entre les deux Partis du Roi de France, & du Duc de Bourgogne qu'il amusoit également par de vaines promesses. On tient que ce furent le Seigneur d'Imbercourt, & Hugonet Chancelier de Bourgogne qui donnerent ce mauvais Conseil au Duc pour se venger du Connétable qu'il le pour le pour le venger du Connétable qu'il le pour le venger du Connéta sans avoir aucun respect pour leur qua-lité d'Ambassadeurs. Mais, quoiqu'il en soit, Charles est tostjours à blâmer de lui avoir donné un azile dans ses Etats, pour aprés cela le livrer lâchement, & par la plus venale de toutes les trahisons, par la plus venale de toutes les trahilons, à son ennemi capital, qui l'ayant entre ses mains le sit condamner par Arrêt du Parlement de Patis à perdre la tête sur un échaffaut en presence d'un nombre insini de Peuple, à qui il servit d'un spectacle honteux & tragique. Cette vilaine action attira une piquante raille-rie au Duc de Bourgogne, & l'on dissoit de lui publiquement qu'ayant le Renard entre ses mains, (c'est ainsi qu'on appelloit le Comte de S. Paul, ) il l'avoit écorché pour se servir de sa peau à voit écorché pour se servir de sa peau, & qu'il en avoit envoyé au Roi de France la chair, qui étoit d'une mauvaile odeur

odeur pour ceux qui avoient fait ce-honteux trasic. D'autres disent que le Duc de Bourgogne qui assegeoit alors la Ville de Nanci avec un succés douteux, livra le Connétable par politique au Roi de France qui le menaçoit de faire une tréve avec le Comte de S. Paul, & de donner du secours au Duc de Lorraine, s'il ne le lui mettoit entre les mains. Ce qui justifie en quelque façon le Duc, c'est qu'il envoya un Courier pour revoquer l'ordre qu'il avoit donné à Imbercourt & à Hugoavoit donne a impercourt et a riugo-net, de le livrer aux François; mais la chose ne laissa pas d'être executée par la trop grande ponctualité de ses Officiers qui prévintent par leur diligence celle du Courier qui n'arriva que trois heu-res aprés que le Connétable eut été li-vré. Mais comme Dien ne laisse ries impuni, ces deux Ministres passionnez furent depuis traitez par les Gantois de la même maniere qu'ils surent cause que le Roi de Françe traita le Comte de S. Paul. Charles ne fut pas moins injuste envers Adolphe son proche Parent lequel ayant sait mettre Arnoul Duc de Gueldre son pere en prison, s'étoit sait élire en sa place par les Etats de ce Pais. Mais il l'avoit ندند

Comtes de Flandre. 219 l'avoit remis en liberté à la priere de Charles quoique sa mere, & le Peuple l'en dissuadatsent. En effet Charles ayant fait venir Adolphe dans sa Cour sous ombre d'amitié, il le fit enfermer dans le Château de Courtrai sur un leger soupçon qu'il eut qu'Adolphe vouloit s'en retourner dans la Gueldre, & pour le dépouiller entierement de ce Duché, dont il étoit l'heritier présomptif, il l'acheta d'Arnoul qui le lui vendit pour le venger de son fils, & pour l'exclure entierement de cette succession. il le fit condamner à une prison perpetuelle dans une Assemblée de Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'Or, quoi qu'il fut Prince de l'Empire, & qu'en cette qualité il ne dût reconnoître pour ses Juges que l'Empereur, & les Princes de l'Empire. Enfin Charles s'étant laissé aveugler par son ambition, & par la trop grande confiance qu'il avoit en ses propres forces, ou plûtôt par les Jugemens impénérrables de la Providence de Dieu qui trouble l'esprit de ceux qu'il veur humilier; ce Prince, dis je. qui dés sa jeunesse s'étoit vû la terreur de la France, & ensuite de toute l'Europe; qui avoit vaincu le Roi Louis

220 HISTOIRE DES XI. à la Bataille de Montleheri ; qui l'avoit contraint d'acheter la Paix à des conditions trés-rudes; & qui depuis lui avoit imposé des loix trés-rigoureus; Ce Prince, dis je, qui avoit fait trembler toute l'Allemagne lorsqu'il affiegeoit la Ville de Nuits, & qui avoit obligé l'Empereur à faire la paix avec lui à des conditions avantageuses; alla trouver l'écueil de cette puissance redoutable dans-les Montagnes de la Suifse, & la perte de son honneur, de ses richesles immenses, & de sa vie même, en faisant la guerre à une Nation pauvre, vile, & méptifée, peu entendue à la guerre, & qui lui avoit demandé humblement la Paix, qu'elle ne pûtobtenir du Duc: Mais ce Prince connut alors à son matheur, que les plus foibles deviennent souvent les plus fonts quand on les réduit à chercher leur slut dans le desespoir. L'origine de cette guerre vint d'un Chariot chargé de peaux de Bouc, que les Suif-ses prirent sur les Sujets du Comte de Romont, Prince de la Maison de Savoye, dont Charles prit le parti, étant bien-aise de trouver ce prétexte pour subjuguer le Païs des Suisses, dont la possession

COMTES DE FLANDRE. 221 possession lui paroissoit d'une extréme importance pour l'execution des grands projets, qu'il avoit formez sur l'Italie dont la Suisse est le passage du côté de l'Allemagne. Charles marchant contre les Suisses comme à une Victoire assirée entra dans leur Païs par la Franche-Comté, mais les ayant attaquez à Granson, il trouva des Lyons, où il ne croyoit trouver que des Agneaux; En effet, ils mirent en fuite son Armée accoûtumée à vaincre, & qui ne s'attendoit pas à une résistance si vigoureuse, & ils pillerent son bagage où étoit la plus grande partie de ses richesses, & de ses Meubles les plus précieux. Ce Prince aveuglé par l'orgueil & par la colere, ne cherchant qu'à se venger de cet affront, alla attaquer une seconde fois les Suisses à Morat, mais avec un succés encore plus malheureux qu'il ne le sit la premiere sois, puis qu'il eut le malheur de voir tailler en piéces la plus grande partie de son Armée, & de fuir honteusement avec le reste. Cette honte lui fut si sensible, & il tomba dans un si grand abattement de cœur, que la vigueur de son esprit, & de son corps en furent notablement diminuez: mais I 2 ce

222 HISTOIRE DES ce grand courage abattu, venant à se relever, il ne respira plus que la vengeance, & sans saire aucune restexion sur la grande diminution de son Armée, & sur la rigueur de l'hiver où l'on étoit alors, il alla assieger une seconde sois la Ville de Nanci pour se venger du Duc de Lorraine. Il entreprit ce Siège con-tre le sentiment de ses meilleurs Amis, & de ses Generaux, & avec une Armée si affoiblie que suivant la revsië qui en avoit été faite, il s'y trouvoit à pei-ne douze cens hommes capables de combattre: pour comble de disgrace il avoit pris à son service un Italien nommé Nicolas de Montfort, Comte de Campo-Basso dans la Poüille, vieux, pauvre, & banni du Royaume de Naples sa Patrie, à qui il donna le commandement de quatre cens Cuirassiers Italiens, & ensuite celui de toute son Armée; mais l'évenement lui fit connoître combien il s'étoit abusé dans le choix de cet homme, lequel suivant le genie de sa Nation étant né traître & vindicatif, abandonna son Maître & son Bien-faiteur au milieu du Combat, & passa du côté des ennemis avec une partie de la Cavalerie qu'il avoit débauchée

COMTES DE FLANDRE. 222 chée pour se venger d'un coup de poing que le Duc lui avoit donné, lors qu'il faisoit la ronde à l'entour du Camp, ce que l'Italien dissimula profondement jusqu'à ce qu'il trouvât l'occasion de s'en venger. Il avoit même sait offrir sous main au Roi de France de saire assassiner le Duc de Bourgogne, ce que Roi ayant en horreur, en sit avertir secretement le Duc qui ne profita pas de cet avis, qui lui étoit suspect comme venant de la part d'un Prince qu'il regardoit comme son ennemi capital. Et pour faire voir qu'on ne peut jamais éviter ce que le destin ordonne d'un chacun de nous, il sit pendre à la hâte un Gentilhomme nommé Sainfray Complice de la trahifon de Campo-Basso qui sur pris lorsqu'il tâchoit d'enrrer dans la Ville de Nanci, & qui avant d'être executé à mort demandoit instamment à parler au Duc pour lui découvrir un secret qui étoit de la derniere importance, & qui n'étoit autre que le dessein que Campo-Baslo avoit formé de le trabir.

Cependant l'Armée qui venoit au secours de la Place, & qui étoit composée de Suisses & d'Allemans vint atta-I 4 quez

quer le Duc de Bourgogne qui avoit son quartier prés d'une Maison de Cam-pagne nommée Jarville, & comme ce Prince combattoit avec une ardeur incroyable, & avec beaucoup plus de courage que de force, il fut trahi par Campo-Baiso, accablé par la multitude des ennemis, & ayant déja été blessé au visage, & aux deux cuisses de plusieus coups de lances, sans être reconnu, il fut frappé d'un coup de Halebarde qui lui fendit la tête jusqu'aux dents par un Gentilhomme Lorrain nommé Beaumont, lequel étant sourd n'entendit pas que le Duc lei demandoit quartier. Ainsi perit ce Prince par son opiniâtre-té l'an 1477, le quarante troisième de son âge, & le 9, de son Régne. Trois jours aprés le Combat son corps sut remarqué entre les morts, dépoùillé & le visage pris dans la glace d'un Fossé où on l'avoit jetté. Un de ses Pages nommé Baptiste Colomne Romain, & Lopez Medecin Portugais le reconnurent à de certaines marques, & il sut porté à Nanci ou René Duc de Lorraine usant humainement de sa Victoire, lui sit faire de magnifiques Funerailles qu'il honora de sa presence, & le sit enterrer dans

l'Eglisc

COMTES DE FLANDRE. 225 l'Eglise de S. George, d'où il sut ensuite transferé à Bruges dans l'Eglise Collegiale de Nôtre-Dame l'an 1553. par les soins de l'Empereur Charles V. son arriére petit-fils qui lui fit ériger un superbe Mausolée devant le grand Autel de cette Eglise. Louis Roi de France témoigna un si grand excés de joye lors qu'on lui apporta la nouvelle de la mort du Duc de Bourgogne, que tout avare & vilain qu'il étoit, il sit present de cent cinquante livres d'argent au Messager qui la lui apporta, & qui étoit un des principaux Officiers de sa Cour, & il confessa ingenûment que jamais il n'en avoit reçû de plus agreable, Charles étant l'homme du monde qu'il apprehendoit le plus. Ce Prince, dont nous venons de décrire la vie, avoit de grandes qualitez; il étoit endurci aux fatigues de la guerre, & à toutes les incommoditez qu'il fouffroit avec une patience heroique. Il avoit un foin particulier de visiter son Camp, dont il faisoit souvent la ronde, visitant exactement tous les postes & les sentinelles. Il étoit naturellement severe, sier, & plein de lui-même; il aimoit la justice, & il écoutoit volontiers les plaintes que 1 5

Sujets. Il recevoit avec pompe les Ambassadeurs des Rois & des Princes, & il aimoit à être vetu magnifiquement; il avoit une si grande abondance de Joyaux, Bijoux, argenterie, & autres Meubles précieux, qu'il en possedoit plus lui seul, que trois des plus grands Princes de l'Europe ensemble. Il se faisoit également craindre de ses ennemis, & de ses Domestiques, & dans le Conseil il vouloit que son sentiment l'emportat sur tous les autres. Il sçavoit plusieurs langues étrangeres, & par-ticulierement les Langues Latine, Espa-gnole, & Angloise; il étoit bon Mu-licien, & il aimoit la lecture des Historiens, prenant un plaisir singuster à lire on à entendre raconter les Conquêtes & les grandes actions d'Alexandre, & de Jules-Cesar. Il étoit sobre dans son boire, & dans son manger; & d'une continence si rare dans un grand Prince, qu'il n'a jamais connu d'autre femme que la sienne; il avoit une telle aver-sion pour la luxuré qu'il la punissoit dans les Soldats aussi severement que la desertion & le vol; & quand il prenois une Ville d'assaut, il faisoit pendre tous

COMTES DE FLANDRE. 227 ceux qui étoient convaincus d'avoir usé .de violence envers les femmes. Il condamna à mort un Echevin d'une Ville de Zelande qui ayant violé une jeune fille, refusoit de l'épouser. Pour ce qui regarde ses qualitez exterieures, il étoit d'une taille mediocre, mais robuste & charnuë, il avoit le nez aquilin, & le menton un peu avancé, le visage martial, le teint bazané comme sa mere qui étoit Portugaile, les cheveux noirs, & les yeux de même. Il ne laissa qu'une fille, unique nommée Marie qu'il avoit euë d'Isabelle fille de Charles Duc de Bourbon sa seconde semme, qui fut inhumée dans l'Eglise de S. Michel d'Anvers. Il n'eut aucuns enfans de sa premiere femme qui étoit sœur de Louis XI. Roi de France, ni de la troisiéme nommée Marguerite, sœur d'Edouard IV. Roi d'Angleterre, dont la sepulture se voit dans l'Eglise des Religieux de S. François de Malines. Elle mourut 26. ans aprés son mari qui lui avoit assigné pour son Douaire l'usu-fruit des Villes de Cassel, d'Oudenarde, de Termonde, de Malines, du Quênoi & de Bins dont elle employa les revenus le reste de ses jours en des dépenses reglées, & un équipage modeste. IG MA-

MARIE DE VALOIS, Epouse de Maximilien Archiduc d'Autriche. 29. Comtesse de Flandre.

Ette Princesse naquit à Bruxelles, & sur élevée à Gand dés sa plus tendre ensance. Elle eur pour Parrain Louis XI. Roi de France qui lui donna le nom de sa propre mere, & qui sur depuis son plus cruel ennemi, quoi qu'il eut fait l'an 1475, un an avant la mort de Charles son pere, avec lui & avec son heritiere, & tous les Païs sollmis à leur obéissance, une tréve de 9. ans, jurée sur les saintes Evangiles, sur le bois de la vraye Croix de Nôtre Rédempteur, sur la fidelité qu'il devoit à Dieu, & sur la Sainte Loi de Jesus-Christ qu'il avoit reçûë au Baptême (ce sont les propres termes des Annalistes de ce tems-là.) Mais il fit bien voit que la plépart des Grands ne se servent de la Religion, & de tout ce qu'elle a de plus saint que comme d'un masque pour couvrir leur perfidie, & qu'ils ne ·la considerent qu'autant qu'elle s'accommode à leurs intérêts; car à peine eutil appris la nouvelle de la mort de Char-

COMTES DE FLANDRE. 229 les le Hardi, qu'il envahit non seulement le Duché de Bourgogne, mais encore tout ce qui avoit été cedé aux Ducs de Bourgogne, Pere & Ayeul de cette Princesse par les Traitez d'Arras, & de Conflans, Pour autorifer ces invasions, il écrivit des lettres captieuses, & frauduleuses aux trois Etats des Païs qu'il vouloit usurper, sous prétexte dé vouloir servir de Tuteur, & d'appui à la Princesse Marie sa Cousine, & sa Filleule à qui il vouloit servir de pere. La revolte de N..... de Châlon, Prince d'Orange, & de Philippe de Crevecæur, Seigneur des Cordes, qui s'étoient jettez dans le parti du Roi de France, favorisa beaucoup les usurpations de ce Prince, qui par leur entremise, & celle d'un nommé Olivier le Dain, surnommé le Diable, Flamand de Nation, excita dans la Flandre de si furieuses seditions contre Marie, que les Gantois revoltez ayant fait mettre en prison Gui de Brimes, Seigneur d'Imbercourt un de ses principaux Conseillers avec Hugonet son Chancelier, il les condamnerent à mort, ce qu'ils exe. cuterent quelque priere que leur fix cetse Princelle, laquelle vétue de deuil, I 7

\$30 HISTOFRE DES & les cheveux épars se presenta au Peuple en cet etat, le suppliant avec une grande abondance de larmes de surseoir l'execution de la Sentence qu'ils avoient ren-due comre ces deux illustres malheureux, & de leur donner des Juges competens qui travaillassent à leur faire leur Procés dans les formes. Cette condamnation est trop remarquable pour n'en pas faire ici le détail. Ces deux Seigneurs étant - retournez de Peronne, où ils avoient été envoyez pour traiter avec les Plenipotentiaires de France, firent leur rapport aux Etats de Flandre assemblez à Gand, des propositions du Roi de France qui demandoir que Marie sut mise sous sa tutelle, jusqu'à ce qu'elle sût en fous sa tutelle, jusqu'à ce qu'elle tût en âge d'épouser le Dauphin de France, qui n'avoit encore que sept ans, quoi qu'elle sut déja dans sa 20. année. Cette Princesse qui avoit de la répugnance pour ce mariage à cause de l'inégalité de l'âge, & qui d'ailleurs craignoit d'être sous la puissance des François, ne put entendre ce rapport sans verser des larmes. Cela sit naître une querelle entre sean Duc de Cléves, & Adolphe sous fiere Scioneur de Ravestein oui étoient. frere Seigneur de Ravestein qui étoient present à cette Assemblée, & qui aspis roienz

COMTES DE FLANDRE. 278. roient tous deux au mariage de cette Princesse. Leur jalousse fut somentée par les artifices du Roi de France Louis XI. qui selon le témoignage de Philippe de Commines étoit fort entendu à lemer des dissensions entre les Princes & les Peuples, & qui fut secondé en cela par les artifices de Louis de Bourbon Evêque de Liege, du Comte d'Aremberg, & de Pierre Comte de S. Paul ennemis mortels d'Imbercourt & d'Hugonet, & particulierement le dernier qui ne leur pouvoit pardonner le conseil qu'ils avoient donné à Charles Duc de Bourgogne, de livrer le Connétable son pere au Roi de France. Les Gantois irritez par ces puissans ennemis contre ces deux Ministres, dont ils ne pouvoient souffrir le grand credit qu'ils avoient en auprés du feu Duc Charles, & qu'ils avoient encore auprés de la Princesse Marie sa fille, se saistrent de leur personne du consentement des Etats. Ils prirent le Chancelier dans fa Maison lotsqu'il s'en défioit le moins: mais il n'en fut pas de même à l'égard d'Imbercourt, qu'ils allerent prendre dans le Convent des Chartreux où il s'étoir caché. le défiant de ce qui lut devoit

212 HISTOTRE BES devoit atriver. Ils auroient évité œ malbeur, s'ils avoient voulu suivre le conseil de leurs amis, qui les avoient avertis assez à temps de se mettre à convert de l'orage qui les menaçoit. Mais quand une fois le destin a résolu la perte de quelqu'un, c'est pour lui un Arrêt irrévocable, quelqu'avertissement qu'on lui donne de l'éviter. Les Gantois s'attribuans seuls le pouvoir de les examiner, de les appliquer à la question & de les juger, les condamnerent à mort, six jours après leur emprisonnement, hâtans la conclusion de cette procedure injuste pour prévenir les sollicitations que leurs amis auroient pû faire en leur faveur, & trois heures aprés cette condamnation ils les firent executer à mort; quelqu'instance que fissent ces pauvres Seigneurs opprimez pour être transferez au Parlement de Paris, où ils appelloient d'une sentence si injuste. On les accusa de l'infraction des Priviléges de la Ville de Gand, & d'avoir reçû des presens pour le Jugement qu'ils avoient rendu depuis peu en faveur des Gan-tois; on mit aussi en avant contre eux la précipitation avec laquelle ils avoient livro le Comte de S. Paul au Roi de Fran-

COMTES DE FLANDRE. 223 France qui le devoit faire mourit. Îls rejetterent encore sur eux la cause de la mort du Duc de Bourgogne devant Nanci, en retenant l'argent qui étoit destiné pour la paye des Soldats, ou en l'envoyant trop tard; aussi bien que la perte de la Cité d'Arras, (on nomme ainsi, cette partie de la Ville d'Arras où est située l'Eglise Cathedrale, & dont l'Evêque est Seigneur spirituel & temporel) qu'ils les accuserent d'avoir vendue aux François par l'entremise de Philippe de Crevecœur, Seigneur des Querdes. Ils étoient assez convaincus de tous ces crimes, excepté du dernier que les Gantois ne leur reprocherent qu'aprés avoir été aveuglez par leur passion, & par de certaines raisons patticulieres qui regardoient les, intérêts de leur Ville. Quoiqu'il en soit, leur Princesse à qui il appartenoit de les con-damner, ou de les absoudre, rendit un témoignage assez authentique de leur innocence en intercedant pour eux, & en faisant tous les efforts dont elle étoit capable, pour les tirer des mains de cette populace surieuse. Le Chancelier Hugonet, patut le premier au lieu du Supplice, qui sut le même jour que ce-

274 HISTOTRE DES hii de la condemnation. Il étoit véte d'une belle robe de Drap fourée d'Hermine, & quoique le même jour il cut soussert une rude question, il marcha néanmoins d'un pas assuré, & avec une contenance grave, & intrepide à la pla-ce nommée le Marché du Vendredi qui étoit le lieu où se devoit faire l'execution de la Sentence. La étant monté sur un échassant couvert de Drap noir, il se mit à genoux, & joignant les mains, sans dire un seul mot, parcequ'érant Bourguignon, il ne sçavoit pas la Laugue Flamande, il presenta la tête au Boureau. Avant que d'être executé à mort, il déclara par la voix d'un Reli-gieux Carme, Docteur en Theologie qui l'affiftoit au supplice, qu'il prioit trés-humblement ceux qu'il avoit offentres-numblement ceux qu'il avoit offen-fez, & particulierement ses bonnes Maî-tresses Madame la Duchesse, & Mada-me la Doüairiere de Bourgogne, de lui pardonner. Lorsqu'on lui eux tranché la tête, les Religieux Carmes vintens au lieu du supplice prendre son corps, & l'emporterent dans leur Eglise, où ils lui donnerent la sepulture. Le Chan-celier Hugonet ayant été ainsi executé à mort, on mit en sa place Jean de Camort, on mit en sa place Jean de Carondelet.

COMTES DE FLANDRE. 235 rondelet. On vit paroître ensuite le Seigneur d'Imbercourt, Comte de Megue, sur l'échaffaut qu'on avoit couvert de Drap ronge, à cause de sa qualité de Chevalier de la Toison d'Or; on l'avoir amené dans une Charette, la rigueur de la question qu'il avoit sousserte, l'ayant mis hors d'état de pouvoir venir à pied. Il étoit vétu d'une robe de soye de conleur noire, sourée de peaux d'Agneau de même couleur. Alors s'étant levé pour parler aux Assistans, il s'appuya sur deux Valets de l'Executeur, & adressant sa parole au Peuple, il lui fit un long discours pour lui montrer avec combien d'injustice, il condamnoit en sa personne un Chevalier de la Toison d'Or, innocent de tous les crimes dont on l'accusoit, après l'avoir tiré par force d'un lieu sacré, où il s'étoit refugié comme un enfant dans le sein de sa mere; ce qu'ayant dit, il s'assit sur un siege à 3. pieds, & en cette posture il tut la tête coupée. Il sut assisté à la mort par son Aumonier, & par deux Docteurs en Theologie de l'Ordre de S. Dominique, dont les Religieux vin-tent en procession emporter son corps, qui fut accompagné de les Domestiques vétus

216-Historre Des vétus de deuil, & à la clarté de cent flambeaux, jusqu'au lieu de la sepultuse qui fut la Chapelle du Château de Posteren. Cette sanglante Tragedie sut suivie des Nôces de la Princesse Marie, qui épousa Maximilien Archiduc d'Autriche, fils unique de l'Empereur Frideric IIL & d'Eleonor fille d'Edouard Roi de Portugal.. Ce Mariage avoit été-projetté à Tréves dés le vivant de Charles pere de cette Princesse, qui depuis signa la promesse de ce Mariage dans la Ville de Nuys prés de Cologne, & en donna des Lettres Patentes ausquelles il ajouta son Cachet qui étoit une bague enrichie d'un Diamant de grand prix que la Princesse Marie donna par l'ordre de son pere, à Maximilien avec les Lettres Patentes, comme un gage de l'Alliance qui se devoit conclure entre eux; ce qui fut confirmé, & ratifié aprés la mort de Charles, par le Conseil de la Princesse, & par les Députez des Villes dépendantes de ses Etats qui en donne sent leurs Lettres Patentes qui furent mises entre les mains de l'Archevêque de Tréves, de l'Evêque de Mets, & du Duc de Baviere Ambassadeurs de l'Empereur; & ce dernier épousa la Princelle

COMTES DE FLANDRE. 237 Princesse au nom de l'Archiduc Maximilien qui lui en avoit donné sa procutation.

Quelque temps après Maximilien, qui s'étoit mis en chemin avec un superbe équipage, & une suite digne d'un si grand Prince, accompagné des Electeurs de Saxe, & de Brandebourg, du Prince de Bade, & du Landgrave de Hesse, arriva à Gand le 18. jour d'Aost de l'an 1477. Le même jour sur le soir, il alla saluer sa nouvelle Epouse, & le lendemain la Ceremonie de leur Mariage fût celebrée par l'Evêque de Tournai, la Princesse étant pour lors dans la 20. année de son âge, & l'Archiduc plus âgé qu'elle de deux ans. Dix jours après le Festin Nuptial se sit dans la Ville de Bruges, avec beaucoup de magnificence. Il n'est pas hors de propos de faire ici une perite digression sur l'origine de la Maison d'Autriche. Cette Province, zinsi nommée, parce qu'elle est fituée dans la partie Orientale de l'Allemagne, fut appellée Pannonie superieu-re par les anciens Historiens; elle sut érigée en Marquisar par l'Empereur Henri I. en faveur de Leopold I. qui-avoit épousé sa sœur; se depuis en Du-

ché par l'Empereur Frideric Premier. Rodolphe Comte de Hasbourg, qui avoit été élû Empereur donna à son fils Albert l'an 1282, avec le consentement des Princes de l'Empire, ce Du-ché qui n'avoit point de Prince legiti-me, & qui depuis ce temps-là a toû-jours été possedé par cette Famille. L'Empereur Frideric III. descendu de pere en sils de l'Empereur Rodolphe, & pere de Maximilien sur le premier qui prit le titre d'Archiduc, bien que quelques Historiens Allemans assurent que ce sur Rodolphe arriére-petit-fils de l'Empereur Rodolphe Premier, qui s'attribua cette qualité, lorsqu'il joignit le Comté de Tisol à l'Autriche. Pour ce qui regarde l'origine de cette auguste Famille, quelques Auteurs que j'estime fabuleux, la font descendre d'un Pierre Leon Romain puissant dans la Ville de Rome du temps de l'Empereur Justinien, & de Totila Roi des Gots; d'autres vont chercher sa source jusques dans les anciens Rois d'Austrasse. Mais les plus habiles Genealogistes de ce temps la tirent plus probablement de Gontran Comte d'Altembourg, qui vivoit vers l'an 950, & dont le petit sils nom-

COMTES DE FLANDRE. 239 nommé Rapot bâtit le Château de Hasbourg, prés du Lac de Lucerne en Suisse. Rapot ou Radbot sut trisayeul d'Albert qui fut pere de l'Empereur Rodolphe. Pour revenir à Marie Epouse de Maximilien, la mort au bout de cinq ans rompit les liens d'un Mariage fi heureux, par un accident fort sacheux. Cette Princesse qui étoit alors dans la fleur de son âge, & dans la plus grande vigueur du sorps & de l'esprit, étant à la chasse avec son mari, le cheval sur lequel elle étoit montée vint à broncher, lorsqu'elle prenoit plaisir à voir volet l'oiseau, & la renversa sur un tronc d'arbre, lorsqu'elle étoit enceinte. Cette Princesse qui se sentit fort blessée, craignant de fâcher son Epoux, céla son mal qui degenera en une apostume, & lui causa une siévre violente qui l'enleva de ce Monde à Bruges, au mois de Mars de l'an 1482, la cinquieme année de son Regne, & la 25. de son âge, regrettée generalement de tout le monde à cause de son affabilité, de sa bonté, & de son humeur liberale, & bienfaisante; & sur tout de l'Archiduc son Epoux qu'elle aimoit tendrement. Elle fut querrée dans l'Eglife Collegiale de NôtreNôtre-Dame de Bruges. De quatre en-fans qu'elle eut de Maximilien, elle ne laissa que Philippe âgé de 4. ans. & Marguerite, les deux autres nommez François, & George étant morts avant leur mere. Philippe naquit le 22. du mois de Juillet de l'an 1478. Il fut heu-reux dans son mariage qui sut fort se-cond; il n'en sut pas de même de Mar-guerre qui sut toûjours malheureuse, & mourut sans posterité. Elle sut en premier lieu sancée à Charles VIII. Roi de France, & elle sut menée à la Cour de France, n'étant encore âgée que de 840 HISTOIRE DES de France, n'étant encore âgée que de trois ans; mais lors que ce Prince étoit en âge de conclure le mariage avec elle, il la renvoya à Maximilien son pere, aimant mieux épouser Anne Heritiere du Duché de Bretagne. Elle épousa ensuite Jean Prince d'Espagne qui mourut d'une chûte de cheval la premiere année de son mariage, & dont elle n'eut qu'un enfant qui vécut peu de temps. Son mariage avec Philibert Duc de Savoye ne fut pas plus heureux, & la mort qui le lui ravit en peu de temps, . ne lui donna pas le loisir d'en avoir des enfans. Elle monrut à Malines l'an 1530. âgée de 51. an, & elle fut inlittmée

COMPES DE FLANDRE. 241 mée à Bruges, sa ville natale dans l'Eglise des Religieuses Annonciades qu'elle. avoit fondée; aprés avoir gouverné le Pais-Bas pour l'Empereur Charles V. son neveu, avec une prudence & une sagesse fingulieres, pendant vingt trois ans, & conclu avec la France le Traité de Paix de Cambrai.

. Maximilien, qui aprés la mort de Marie son épouse, avoit été solennellement declaré à Gand Tuteur de son fils Philippe l'an 1485. & avoit fait serment de s'en 1485. bien acquiter, ayant été élû Roi des Romains, il emmena anssi-tôt son sils de Gand à Malines, où il le fit élever à la mode des Allemans, dans une trop grande liberté, & dans un luxe insupportable aux Flamans, prodigant en mille de-penses supersluës l'argent que ses Sujets sui sournissoient. Et comme il déseroit trop aux avis de ses Conseillers; que sur. le titre de la Monnoye qu'il faisoit bâ-tre, il ne faisoit aucune-mention de son fils; & que les troupes Allemandes qu'il mettoit en garnison dans les Villages y vivoient avec trop de licence, & sans aucane discipline, Les Flamans, & particulierement les Gantois & les Brugeois entrerent dans une si furieuse colere contre. Iii.l

242- Histoine DES lui, qu'ils firent main basse sur tous ceux qui approchoient le plus prés de sa personne, de sur ses principaux Officiers du nomi-bre desquels etoient Jacques de Ghistele, de Pierre Lanchasse Grand Maitre d'Hôtel de sa Maison, dont l'un avoit été Ju-ge Criminel trop severe de la ville de Bru-ges, & l'autre Bourguemaître de la mê-me Ville, dont il avoit mal administré les tresors. On leur se leur procez, & on les trouva coupables du crime de peculat, & d'avoir donné à Maximilien des Conseils pernicieux pour saire des exac-tions injustes sur le Peuple, & les Brugeols poursuivirent leur procez avec tant de thaleur, qu'apréseles avoir appliquez' à la torture, il leur firent trencher la tête. Roland Fevre Tresorier de la Province de Flandre, & plusieurs autres Fermiers des Impôts n'éviterent le même supplice que par la fuire.

Ce fut en vain que Jeanne de Stavele femme dudit Seigneur de Ghistele, tâcha d'appaiser la haine que le peuple portoit à son mari, & de l'emouvoir à la pitié en amenant avec elle au lieu du supplice deux enfans qu'elle avoit eus de lui. Les Comtes de Polsheim & de Nassau Allemans, Carondel & Chancelier de la Mal-

Digitized by Google

Comtes de Flandre. 243 son de Bourgogne, l'Abbé de St. Bertin, Mingoval Wiletnoule & d'Arosse Flamans, qui n'etoient pas moins suspects au peuples, qu'ils étoient agreables à Maximilien, furent mis en prison par les Brugeois, & livrez ensuite aux Gantois, qui les retintent long-tems entre l'esperance de la vie & la crainte de la mort. Maximilien lui-même ayant été ajourné à comparoître devant le Magi-Arat de la Ville dans la Maison de Ville, en presence des Deputez de Gand & de Bruges, fut oblige pour appaiser le peuple, de saluer les 52. Chess des corps de métier, & de leur parler respectueusei ment avec le chapeau à la main, les abordant chacun en particulier, pour tâcher de les adoncir. Il fit tout ce qu'ils voulurent, & il entra avec eux dans l'Hôtel de Cronenbourg, qui étoit alors une boutique de patfumeur, s'apprivoisant avec les Bourgeois; & s'accoutumant à leurs manieres, ce qui les adoncit tellement qu'ils s'écrierent d'une commune voix, qu'ils étoient préts de mourir pour lui, & que ce n'étoit pas contre lui qu'ils étoient infirez, mais contre certains qui dans qui abusans du pouvoir qu'ils avoient auprés de lui étoiend eanles de beaucoup de

244 HISTOIRE DES de maux que la Province enduroit. Aprés l'avoir retenu 18 jours dans ce lieu, ils le menerent dans la maison de Jean de Gros Tresorier de l'Ordre de la Toison d'Or, pour y être logé plus commodé-ment, & lui ayant donné un bon nom-bre d'habitans pour sa garde, asin de le mettre à couvert des insultes de la canaille, ils lui firent Serment de ne le point livrer aux Gantois, qui étoient les principaux auteurs de sa détention, mi aux François, ce qu'il aprehendoit plus que toutes choses, & qu'ils n'attenteroient ni à sa personne, ni à ses biens meubles. Maximilien ayant demeuré trois mois dans cette captivité. Il en sortit au mois de Mai de l'an 1488, par les instantes prieres mêlées de menaces du Pape Innocent VIII. des Princes d'Allemagne & de toutes les autres Provinces des Pais-Bas. Les Brugeois avant de se laisser sortir firent un accord avec lui, qu'il jura surla Sainte Eucharistie, sur la Croix de Jesus-Christ, & sur les Reliques de St. Donatien, que l'on appelloit anciennement, le Patron Tutelaire, & le Pacificateur de la Flandre; & par cette transaction toutes fortes d'injures furent pardonnées reci-proquement, & Maximilien leur ayant accorde

COMTES DE FLANDRE. 245 accordé une amnistie & un oubli general de tout ce qui s'étoit passé, ils relacherent les prisonniers, pour sûreté de cet accord. Il leur donna pour ôtages les Comtes d'Hanau & de Wolkenstein Allemans, avec Philippe de Cleves, Sei-gneur de Ravestein. Au reste, Maximilien fut reconnu de toutes le Provinces des Pais-Bas pour Tuteur legitime de son sils, excepté des Flamans qui voulurent qu'en ce qui regardoit le gouvernement de la Flandre, il eut pour Tuteurs Adolphe de Cleves Seigneur de Ravestein, & Philippe fils d'un bâtard d'Antoine Duc de Brabant, qui étoient les plus proches parens du Pupile du côté de sa mere. Mais Maximilien qui se faisoit fort sur les troupes que Frideric son pere lui avoit amenées dans le Brabant, ne pouvant oublier l'affront qu'il avoit reçû des habitans de Bruges des mains de qui il avoit retiré ses ôtages par finesse, ne se soucia plus d'observer les articles du Traité qu'il avoit sait avec eux, il ne retira point les garnisons qu'il avoit mises dans Hulst, Alost, & dans tout le reste de la Flandre, & prenant pour pretexte l'obeissance qu'il devoit à son pere, qu'il disoit être venu en Flandre pout exercer K 3

les anciens droits qu'il avoit fur ce Pas en qualité d'Empereur, il declara la guerre aux Villes de Bruges & de Gand. L'Empereur Frideric qui s'étoit approché de Gand avec son Armée, pensant intimider les Gantois, en sut moqué & ménrisé; & ces deux villes pour se mettre à couvert de l'orage qui les menaçoit se precautionnerent par l'alliance qu'ils sirent avec la France qui leur envoya du secours, ce qui remplit tous les Pais Bas de seditions & de tumultes, qui durerent jusqu'à ce que la Paix ayant été conclus à Tours entre le Roi de France & Maximilien, celui-ci reprir la Tutele de son sils dans la Flandre, Mais exant depuis parvenn à l'Empire, il presera le soin des affaires de l'Allemagne à celui de la Tutele de son sils, qu'il kaiss à Marguerire Duchesse Douairiere de Bourgogne veuve de Charles son beau-pere, à Adolphe Seigneur de Ravestein, à François Bus-Seigneur de Ravestein, à François Busleyde, qui fut depuis Archevêque de Befançon, & à Jean Carondelet Chance-lier des Pais Bas Seigneux de Chanvanse & de Sorre. Au reste Maximilien avoit la Phisionomie belle, & sa bonne mine lui attitoit la veneration de tous ceux qui le regardoient. Il étoit sobre, diligent,

COMTES DE FLANDRE 347 enclin à pardonner, il sçavoit plusieurs sortes de langues, & en parloit peu; il entendoit tres bien la guerre; il étoit plus heureux dans les occasions que la fortune lui presentoit, que dans celles qu'il cherchoit de lui-même. Il faisoir amitie avec les Sçavans , & particulierement avec les habiles Mathematiciens, Medecins & Historiens; & il mit ces sortes de sciences en vogue dans l'Allemagne en les pratiquant lui-même, & en exhortant les autres à les embraller; & comme il s'étoit appliqué à faire refleurir les Sciences & les belles Lettres dans l'Université de Vienne, il incita Frideric Electeur de Saxe . & Joachim Electeur de Brandebourg à établit des Universitez dans leur Etats, ce que celui-ci sit à Franciort fur l'Oder, & l'autre à Wittenberg à l'Instar de l'Université de Tubinge érigée par Erhard Comte de Wirtemberg, & de celle de Leiplic foudée par Frideric surnommé le Vaillant Duc de Saxe; qui furent formées fur le modele des Univerlitez de Paris, de Boulogne & de Prague. Il étoit si humble & si mo, deste, & il avoit un si grand soin de rapeller en sa memoire, qu'il étoit mortel que plusieurs jours avant que de mourir, il K 4 . YOU-

vouloit qu'on l'appellat simplement Maximilien, & que trois ans avant sa mont il faisoit enfermer parmi ses meubles les plus precieux un cercueil de bois de chéne, où il ordonna par son Testament. que son corps seroit mis aprés sa mort, enseveli dans un drap de grosse toile, sans être vuidé de ses entrailles, & les narines, la bouche & les oreilles remplies de chaux vive. Il mourut à Velse en Autriche d'une fievre accompagnée d'un flux de de ventre causé par une defaillence de la nature. Quelques Auteurs disent, que ce fut pour avoir mangé trop de Melon. Sa mort arriva l'an 1519. Et il sut enterré à Neustat lieu de sa naissance. Il vécut cinquante huit ans & neuf mois, & il regna trente deux ans & onze mois, y compris fept ans pendant lesquels il gouverna l'Empire avec l'Empereur Frideric III. son pere. Ce fut lui qui jetta les sondemens de cette puissance formidable, où la Maison d'Autriche est parvenuë en la personne de l'Empereur Charles V. son petit fils. Il eut cinq enfans illegitimes, un fils qui fut George d'Autriche Evêque de Liege, & quatre filles qui furent mariées aux Comtes de Rochefort, d'Epinoi, d'Embden & d'Hille.

PHF

## PHILIPPE D'AUTRICHEIV. du nom, dit le Beau, 29. Comte de Flandre.

E Prince en qualité de Roi d'Espa-pagne fut le premier de ce nom, & le quatriéme en qualité de Comte de Flandre. Il étoit fils de l'Empereur Maximilien I., & de Mariefille de Charles le Belliqueux Duc de Bourgogne, dont il fur l'heritier universel. Il épousa Jeanne fille de Ferdinand Roi d'Arrigon & d'Isabelle Reine de Castille, laquelle étant decedée, ce Royaume tomba sous la puistance de Philippe, qui y fut appellé de Flandre par Ferdinand son beau-pere, & par tous les Grands du Royaume, ce qui l'obligea d'aller en Espagne, où il sut reçû avec une joye incroyable de tout le peuple, qui lui fit par tout des entrées triomphantes. Ce Prince joignit à une rare beauté de corps, tant de vertus, & particulierement celles qui conviennent le mieux aux Princes; il étoit si humain se leberal, si affable, si rempli de pieré, & il auoit gouverné la Flandre auec tant de prudence, de justice & de moderation. que tons les peuples l'appelloient d'une commune voix, les delices du genre hu-Κ‹ main.

250 HISTOIRE DES main. Mais lotique les Espagnols commençaient de tancevoir l'esperance de gouver les fruits de son heureux gouvernement, que la Flandte avoit déja moissonnez pendant plusieurs années, la mort leur envia ce bonheur, en leur ravissant ce Prince deux ans aprés son arrivée en Espagne. Lors qu'il partit de Flandre son absence y sut si regrettée, qu'elle cansa un deiii public dans tous le Païs-Bas, qui pleuroit son éloignement, comme si il est pleuré sa mort. Plusieurs Historiens assurent qu'il mourut pour avoir bû à la glace, aprés s'être éthanfé à joiler à la paume; d'autres disent qu'il fut empoisonné. Ferdinand qui s'étoit retiré dans son Royaume de Naples, n'eut pas plûtôt apdris la mort de ce Prince, qu'il revint en Espagne pour y regner conjointement avec Jeanne sa fille venve de Philippe, ce qu'il fit jusqu'à la most, qui arriva l'an 2516. Philippe eut dans son jeune age des Gouverneurs si prudens, qu'ils ne lui donnerent jamais de conseils qu'il pole fo repentir d'avoir suivis; si vertueux & si desinteresses qu'ils sacrificient volontiers leurs interes particuliers à ceux du Prinee & du Public; fi deneceux qu'ils ne pouvoient consentir à le flater en la moindre

dre chose, & par là ils sormerent si bien la jeunesse de ce Prince, à recevoir toutes les impressions de la venu ; qu'ils le rendirent un des plus parsaits Princes de son tems. Erasme dans ses Epitres donne de grands éloges à Jean Sauvage Chanco-lier de Philippe, dont il composa anssi te

panegirique.
Lotique ce Prince fur entré dans la dixseptième année de son âge, on commença à publier fous son nom tous les Edits & Ordonnances qui concernoient le Gouvernement de la Flandre. L'an 1994. il fut proclamé a Gand Comte de Flandre par Procureurs, contre l'utage établi de tout tems. Neanmoins pour ne point deroger à l'ancienne coûtume, il observacette Ceremonie trois ans aprés dans la même Ville, Sous son regne il se glissa dans la Flandre une certaine maladie inconnue jusqu'alors, qui paroissoir sur le corps humain par des pultules que le vulgaire appelloit la maladie Espagnote, qui n'est à proprement patler autre chose que la maladie Venerienne. Ce mal fut apporté dans le pais par des hommes & des fommes, que Jeanne Reme de Calbille, femme de Philippe arusna à la finte; lochqu'elle vincen Flandre. Ce fut en ce teme K. 6 que

252 HISTOIRE DES que les Charges de Baillis commencerent à devenir venales, & a être achetées par relui qui en offroit le plus d'argent pour remplir les coffres du Prince. Avant cela les Comtes de Flandre donnoient gratuitement ces charges à la recommandation & suivant le Conseil des Tresoriers de Flandre, & des Juges de la Chambre des Comptes de l'Île, qui souvent profitoient de la liberalité du Prince en tirant de la vente de ces Charges l'argent qui devoit appartenir au Souversin. On croit que les Conseillers de Philippe le porterent à cette venalité de Charges, croyant avoir troisvé par là un moyen assuré d'augmenter ses Finances qui étoient épuilées, à l'exemple de la France qui a été de tout tems le parfait modele des exactions tiranniques, & qui a été toûjours tres-feconde en cette sorte de vermine, qu'on appelle Traitans, sous Traitans, Fermiers, Partisans, vrais maquignons d'Offices de Judicature, tolerez par le Parlement de Paris dés le tems de Philippe de Comines, qui en a écrit comme trés-bien instruit de la verité, ce qui est contraire à l'Ordonnance de l'Empereur Alexandre Severe, lequel dit en termes exprés; Je ne puis souffrir ses Marchands d'Offices; car fi je les Conf-

COMTES DE FLANDRE. 253 fouffre, je ne puis les condemner. Ayant honte de punit un homme qui achete & qui vend. Philippe étoit orné d'une beauté si peu commune aux hommes, que loriqu'il passa par la France, pour aller prendre possession du Royaume d'Espagne, les filles & les femmes qui le voyoient, en étoient charmées, & tout le monde disoit d'une comme voix, qu'un si beau-corps ne pouvoit loger qu'une belle ame. En effet il assembloit en sa personne les dons de l'esprit avec ceux du corps, & la beauté de son esprit, sa douceur & sa civilité égaloient la beauté de son visage. Avant d'aller en Espagne, il avoit épou-fé à Liere en Brabant Jeanne fille d'Isa-belle Reine de Castille, & de Ferdinand Roi d'Aaragon, de Naples & de Sicile. Elle avoit un frere nommé Jean, qui par une double alliance avoit épousé la sœur de Philippe; & une sœur aînée qui avoit été mariée à Emanuel Roi de Portugal! mais comme ils mouturent tous deux sans enfans, Philippe se vit par la mort d'Isabelle sa belle mere, qui arriva l'an 1505. Roi de Castille, de Leon & d'Andalousie. Co Prince ayant rendu les derniers devoirs à la Reine sa belle-mere, par de magnifiques obseques qu'il lui se fai-K 7.

HAST OF REPER se dans l'Eglife, de St. Gudule de la Ville de Bruxelles , le Heraut d'Armesde la Cour cria à haute moid, Vipa Philippe & Jeanne Rol & Reine de Ca-Stille, de Leon & de Grenade; en suite dequoi il mit une épéc que entre les mains de ce Prince qui écantela dans les armes celles des Boyaumes dont il avoit : herité. Philippe pour appailes Ferdinand fon bezu-pere, qui ne billoit qu'à regret l'administration des Royaumes qu'il avoit si long-tems gouvernez avec Nabelle sa semme, lui ceda les Charges & les Revenus des grandes maitrifes des. ordres Militaires de St. Jacques, de Calattave, & d'Alcantara, & la moitié des revenus que les Rois de Castille retiroient des grandes & petites Indes,, outre une pension de vingt einq mille Ducats, qu'il lui affigna lur les revenus dun Royaume de Caltille. Il alla ensuite prendre pollession de cette riche succession. où il étoit appellé par la voix commune: de tous les Grands, du Royaume, & de tout le peuple qui attendoient son arriartent pe sein de Poscisialiste aus sous sons auc sons auc sons auc sur du contre que avec autrent que avec avec autrent du contre de la contre de l & obscure mir. Mais co Prince qui ésoir dans la fleur de son âge, 🎎 gui jouissoit d'una

COMTES OF FLANDRY. :245 Tune santé parfaire, sue ravi, à ses nouveaux lujets par une mort promote, panmi l'affluence des prosperité de des grandeurs; & lorsque les peuples étoient dans L'attente d'un Regne le plus heureux, & Le plus florissant qui fut jamais. Il mou-Fut peu de mois aprés son arrivée, d'une fievre chaude, qui dura sept jours, & qui lui arriva pour avoir bû à la glace, aprés s'être échaufé à jouer à la paume. Cette mort arriva à Burgos, ville capitale de la vieille Castille, au mois de Septembre de l'an 1506. Son corps fur porsé dans l'Eglise des Chartreus de Mita-Rores préside Busgos, où il fut misdans un magnifique tombeau de Marbre blanc. prés de Jean Roi de Castille. Son coeur fut transferé à Bruges, pour y être mis dans le tombeau de Marie de Bourgogne famere. Son pere, son beau-pere & fa femme lui survequirent; & celle-ci fur si sensiblement souchée de la mort qu'elle, en perdit l'esprit, ce qui donna sujet aux Espagnols de la nommer femannale Lesa, c'est à-dire, Jeanne la Folle. Elle véquit 49, ans veuve, & moutut âgée de 70. ans dans le Château de Tordenllas en Espagnes, où on la tenoit enfermée avec trop de direté. Après le doces de

Philippe, Ferdinand son beau-pere sur rappellé de son Royaume de Naples, pour gouverner une seconde sois le Royaume de Castille au nom, & comme Tureur de Charles, sils aîné de Philippe, & il s'en acquita très bien jusqu'à sa mort, par laquelle Charles outre les Royaumes de Castille, de Leon, & de Grenade, qui lui devoient appartenir du côté de sa mere, se vit possesseur des Royaumes de Sicile, de Naples, d'Arragon, de Majorque & des Indes Occidentales, dont Ferdinand avoit sait la découverte. Philippe eut de Jeanne de découverte. Philippe eut de Jeanne de Castille deux enfans mâles Charles & Ferdinand; & quarre filles, Eleonore, Isabelle, Marie, & Catherine, qui n'aquit aprés le decez de son pere. Eleonor épousa en premiers nôces Emanuel Roi de Portugal, dont elle ent une fille, & en secondes nôces François I. Roi de France, dont elle n'eut point d'enfans. Marie fut sterile dans le mariage qu'elle con-tracta avec Louis Roi de Hongrie & de Boheme, lequel ayant été tué par les Infidéles à la journée de Mohats, elle vint prendre la place de sa tante Marguerite au gouvernement des Païs-Bas. Isabelle fut mariée à Christierne II. Roi de Dannemark

COMTES DE FLANDRE. 257
nemark, & son mariage sut second, aussi-bien que celui de Catherine sa sœur, qui épousa Jean Roi de Portugal. Charles & Ferdinand surent tous deux Empereurs successivement; Ferdinand sut Roi de Hongrie & de Boheme par son mariage avec Anne sœur de Louis Roi de Hongrie; mais Charles comme sils aîné de Philippe eut en partage tous les Royaumes que sa mere & son ayeul avoient possedez, & la Principauté des Païs-Bas qui avoient appartenu à son pere. C'est de lui que nous allons parler.

CHARLES-QUINT Empereur, Co-Comte de Flandres trossième de co-Nom, 30. Comte de Flandre.

E Prince qui par sa naissance se vit paisible Possesseur, mit le comble à toutes ses grandeurs par son élection à l'Empire. Il naquit à Gand le 24, de Février de l'an 1500. Philippe son pere avant que de mourir le mit par son testament sous la tutelle de Louis XII. Roi de France, qui étant un Prince rempli de bonté, & de Justice, prit un soin particulier de lui

298 HISTOTRE DES lui donner une belle éducation, en lui donnant pour Gouverneur Antoine de Croy, Seigneur de Chievres, qui le rendit plus habile qu'il n'étoit necessaire pour le bien de la France. Il fut émancipéà l'âge de 15. ans par l'Empereur Maximilien son Ayeul, & proclamé Duc de Brabant dans la Ville de Louvain. 1517, il alla par mer en Espagne prendæ possession des Royannes qui lui appartenoient, laissant à Marguerite sa tante le Gouvernement des Païs-Bas. L'an 1518. le 7. de Février, il sut facré & couronné avec Jeanne sa mere dans l'Eglise de S. Paul de Vailladolid. Ce sut environ ce semps là qu'il defit une Armée de 40000. Mores de Grenade, qui s'étoient sevoltez contge lun L'Empersur Maximilien son Ayeul étant décédé, il brigua l'Empire vacant, & dans cette brighe il est pour Competiteur François I. Roi de France, à qui il sut préséré par la faute des Agens de France, qui ne se conduifirent pas avec aflez de prudence dans cette brigue. Ainsi Charles sut els Empereur le 28. Juin de l'an 1519. & il en reçût la nouvelle lorsqu'il étoit en Espa-gne, ce qui l'obligea de venir en Flandre & delà à Aix-la-Chapelle, où il reçut la Colle

COMTES DE FLANDRE. 200 Couronne Imperiale. L'an 1520, il défit par Frideric Henri Amirante de Castille. & Inigo de Velasco Connétable ses Lientenans, plusieurs Grands qui s'étoient revoltez contre lui aprés son départ, se par ce moyen la sedition sur essoupie; & comme les François se servant de l'occasion de ces tumultes étoient entres avec une Armée dans la Navarre, où ils prirent Pampelune, il les en chasta entierement aprés avoir remporté sur eux sine grande Victoire le 24. d'Août de l'an 1520, après un Combat fort sanglant où les Généraux de l'Armée de France futeux pris. En 1524, il reprit sur eux la Ville de Fontarabie. En 1521, il condectina la Doctrine de l'Heresianque Lucher densta Diete de Wormes. Pendant que ce grand Prince augmenton fa puillance dahe l'ancien monde par sant de Victoines ; il conquêtoit des Empires entiers dans le nouveau monde où il subjugual Empire du Mexique sous la conduite de Ferdinaid Correz in ppi prisile Ville de Mexique le 13. d'Aost de g'an 1524, sprésavoir saip mourir le Roi des Mexicains, & tub plus de cent mille Indiens en plusieurs sanglans Combats. Ce fut en cette mêmo aunée qu'il ceda l'Autriche à son frere Ferdi-

260 HISTOIRE DES Ferdinand, & qu'ayant fait Alliance avec le Pape Leon X. il remit l'Eglise en possession des Villes de Parme, & de Plai-sance après en avoir chasse les François. cette année si feconde pour sui en triomphes le mit en possession du Milanez, aussi bien que de la Ville de Tournay qu'il incorpora à la Flandre aprés l'avoir pris sur la France. En 1527, il remporta une memorable Victoire sur les François à la Bicoque dans le Milanez où il rétablit François Sforce. Le 24. Mai de la même année Charles étant parti de Bruges passa à Calais, de là en Angleterre, & ensuite en Espagne où il contraignit les Peuples du Royaume de Valence qui s'étoient revoltez contre lui, d'avoir recours à sa clemence. Il obligea les Habitans de Majorque par famine, & par la force des armes à en faire de même; & par eette réduction il acheva d'étouffer les semences de la rebellion dans l'Espagne. Mais l'année 1525, fut la plus heureule & la plus glorieuse de toutes pour lui, puisque le 24. Février jour de sa naissance, il vainquit & sit prisonniet à la sameuse Journée de Pavie, François I. Roi de France son plus redoutable Ennemi qui fut amené à Madrid en Espagne, d'où

COMTES DE FLANDRE. 261 l'Sortit au mois de Mars de l'année sui-Famte fous les conditions dont on convint C I 2. de Janvier de la même année, & que ce Roi observa trés-mal, puisqu'il ne fut pas plûtôt retourné en France qu'il forma contre Charles une puissante Ligue, dans laquelle entrerent le Pape Clement VII. le Roi d'Angleterre, les Venitiens & François Sforce Duc de Milan. Le 15. de Juin de l'année 1526. Charles V. fit dans la Diete de Spire, l'Edit qu'on appelle ordinairement l'Interim par lequel il ordonna que chacun auroit le libre exercice de la Religion dans toute l'Allemagne jusqu'à ce qu'on affemblat un Concile général. Lorsque cet Edit fur publié quelques Princes d'Allemagne y formerent opposition, & delà vint le nom de Protestans qui leur sut donné. Au commencement de l'an 1527. l'Armée des Confederez entra dans le Royaume de Naples, d'au la disette des vivres les obliges de se retirer. Le 6. de May de la même année Charles de Bourbon donnent un assaut à la Ville de Rome fut tué d'une arquebulade par un Prêtre, ce qui n'empêcha pas que la Ville ne filt prise, & pillée. L'an 1528. au mois de Janvier, les

Ambaffa-

MISTOIRE DES Ambelladeurs de France & d'Angleterre vintrent à Burgos déclarer la guerre à Charles, en profence des Amballadeurs de Venife, de du Duc de Milan. Dans cette même année, sur la fin du mois d'Avril- Lautrec: Maréchal de France: Général de l'Armée Confederée affieges par terre, & par merila Ville de Naples, où le Brince d'Orange s'étoit enfermé pour défendre la Ville: mais la contagion s'étant gliffée dans l'Astnée des Assignans, y in un tel ravage que Lautree, le Comte de Vaudemont, & plu-Geurs autres Chefs de l'Armée Françoise y perirent avec la plus grande partie de leurs Troupes; & certegrande Ville qui sem-bloit devoir tomber bien-tôt au pouvoir de l'ennami, se vit delivrée par un secours plusdivin qu'humain. An mois d'Août, & de Septembre de la même année le Comse de S. Paul entra avec une Armée nombreuse dans le Milanez. Au mois d'O-Cobre l'Empereur fit à Gorichem mit Traité avec Charles d'Egmond, Duc de Gueldre, par loquel il for accordé que l'Empereur ou les Heritiers possederoient la Gneldse, & le Conné de Zuphen, & le Duc de Gueldres venoit à décèdes fact culins. ' Le za Novembre suivant Henri

COMTES DE FLANDRE. 263 demi de Baviere lui ceda ses Droitssur Evěché d'Utrecht, & la Seigneurie l'Oreb-Lifel. L'an 1929. le Comre de in Paul voulant prendre la Ville de Pase fit battu à Landriano par Antoine le Leve., Général des Armées de l'Emerent, d'où il arriva que les Consedeez étonnez de la puissance, & de la prosperité continuelle de l'Empereur, & lassez de voir que cette guerre alloie todjours de mal en pis-pour eux, commencerent à delirer la Paix, que Charles fit au mois de Juin dans la Ville de Barcelone avec le Papé Clement VII. & au mois d'Août suivant sut conclue la Paix de Cambrai omre le Roi de France, & l'Empereur qui sit aussi à Boulogne un Traité avec les Venitiens, & le Duc de Milan à qui Charles donna en mariage Chrétionne fille de la sœur Isabello Reine de Dannemark, & le rétablit dans les Etats en faveur de cette Alliance L'an 1550! le 27. Pévrier Charles futico a ronné à Bouloghe Roi de Lombardic, par le Pape Clement VII., qui lai mie sur la tête la Couronne de fer's qui est la masque de ce Royaume. Et le lendemain 24. de Fevrier jour de la nail lance de ce Prince, le même Ponrifele couronna

264 HISTOIRE DES couronna d'un Diademe d'or, pour marque de sa dignité Imperiale. La même. année Charles étant à la Diete d'Ausbourg, sit un Décret, par lequel il in-corpora la Ville de Mastricht au Duché de Brabant. Ce sut en ce même lieu que quelques Princes de l'Empire lui presenterent leur Confession de Foy, qui de là prit le nom, de Confession d'Ausbourg. Le 4. d'Août de la même année ville de Florence satiguée d'un long siege, sur contrainte de se soltmettre à l'Empereur, qui y rétablit les Medicis, & crea Duc de Florence Alexandre Chef de cette Famille, à qui il donna en mariage en 1535. Marguerite sa fille naturelle. L'an 1532. François Pisatre Espa-gnol, lui conquit le grand & riche Royaume du Perou. L'an 1533. Charles ayant joint ses sorces avec celles de son frere Ferdinand, contraignit Soliman II. Empereur des Turcs de lever non seulement le siège de le Ville de Vienne en Autriche, qu'il assiegeoit en personne avec une Armée de 300000. hommes, mais aussi d'abandonner entierement l'Autriche & la Hongrie. L'an 1535. il fit un Voyage en Afrique : pour retablir Muley Hascen dans le Royaume de Tunis. Section ... J

Comtes de Flandre. 267 Tunis, & prit possession da Fort de la Goulette le 25. de Juillet; & le 21. de Septembre îl s'empara du Milanez fuivant le Testament de François Sforce, decedé depuis peu de tems. François I. Roi de France qui avoit souvent fair proposer à l'Empereur de lui abandonner la possession du Duché de Milan, voyant que l'Empereur n'étoit pas d'humeur à le lui accorder, recommença la guerre contre lui plus fort que jamais, & tâcha d'engager non seulement tous les Princes de l'Europe à en faire de même, mais le Turc même en faisant avec lui une Alliance indigne d'un Roi Trés-Chrétien. Le Duc de Gueldres sans considerer le peu de proportion qu'il y avoit entre sa puissance qui étoit fort bornée, & celle de Charles V. qui donnoit la Loi à toute l'Europe, eut la temetité de lui déclarer la guerre; mais ce fut à son malheur, puisqu'il sut contraint de recevoir de l'Empereur victorieux, toutes les conditions qu'il lui plût de lui imposer. L'an 1535, il sit en Flandre avec le Roi de France une Tréve de 3. mois, laquelle ayant été prolongée jusqu'en 1538. fut enfin faite pour dix ans. L'an 1540. les Gantois s'étant révoltez contre lui,

266 HISTOIRE DES îl obtint du Roi de France un passage libre dans ses Etats pour aller châtier les Gantois; ce qu'il executa avec beaucoup de rigueur, en faisant mourir de divers genres de supplices, trente des principaux Bourgeois de cette Ville, dont il en bannit un plus grand nombre, confisqua tous leurs biens, ôta aux Bourgeois leur Artillerie, leurs Armes & leurs Privileges, & les condamna à douze cens mille ecus d'amende, obligeant outre cela les Magistrats à marcher dans les Processions la corde au col; & pour prévenir tous les mouvemens que ce Peuple turbulent auroit pû faire à l'avenir, il y fit bâtir une Citadelle l'an 1541. Le Roi de France redemanda à la Diete de Ratisbonne par ses Ambassadeurs le Duché de Milan, & rompant la Tréve sous prétexte de venger la mort de deux de les Ambassadeurs qu'il disoit avoir été tuez par les Imperiaux contre le Droit des gens, il re-commença la Guerre avec chaleur. La même année l'Empereur étant passé en Asrique avec une puissante Armée pour assieger la Ville d'Alger, la Fortune sui sut si contraire dans cette entreprise, qu'ayant été contraint d'en lever le Siege, il eut encore le malheur de

COMTES DE FLANDRE. 267. voir sa Flote battuë, & dissipée par une furieuse tempête qui en submergea plus de la moitié avec tous les équipages. L'an 1542, les François, les Danois, & les Gueldiois attaquerent les Etats de l'Empereur du côté du Brabant, du Luxembourg, & du Roussillon, mais ce fut avec peu de succés. Ce fut en cette même année, au mois de Novembre, que le Pape Paul III. publia par toute la Chrétienté l'Assemblée d'un Concile Général, & la Ville de Trente fut choisie pour le lieu de cette Assemblée si necessaire pour remedier aux maux que l'Eglise souffroit. L'an 1543. Soliman Empereur des Turcs fatigué par les pref-fantes sollicitations du Roi de France, envoya une Flotte nombreuse commandée par le Corsaire Barberousse, lequel au grand deshonneur de la Nation Françoile, s'étant joint avec l'Armée de France commandée par François de Bourbon, prit la Ville de Nice. Mais ce fut là que se bornetent les avantages que les François en tirerent, puisqu'ils furent contraints de lever le Siège du Château de Nice, qui fut secouru par le Marquis du Guaft. Dans cette même année, Guillanme de la Mark, Duc de Cléves, Allié

268 HISTOIRE des François ayant ofé mesurer ses sorces avec celles de l'Empereur fut contraint de lui abandonner la Gueldre, & le Comté de Zutphen. Au commencement du mois de Janvier de l'année 1544. il assembla la Diete de l'Empire à Spire, où il conclut la Paix avec Chrisrierne III. Roi de Danemark. Dans la même année, vers le commencement du Printemps, Barberousse qui avoit suk hiverner sa Floste dans le Port de Toulon, en sortit pour retourner à Alger, laissant par tout où il passoit de funesses marques de sa cruauté, par les ravages qu'il sit sur les Côtes de Provence, & d'Italie, à la honte & à la consusion du Roi François I. qui avoit fait venir l'en-nemi juré des Chrétiens avec une Puissance si formidable pour en tirer si peu de secours. Ce fut en cette même année que les Armées Imperiale & Françoise s'étant rencontrées le Jour de Pâques. prés de Cerisoles en Piémont, se mèlerent avec une fureur extreme. La Victoire demeura long-temps en balance, mais enfin elle se déclara pour les François, qui n'en tirerent pas pourtant tout l'a-vantage qu'ils pouvoient. Pierre Stroll Florentin mena une Armée Françoise CONTR

COMTES DE FLANDRE, 260 contre sa Patrie; pendant que l'Empereur reprit sur les François la Ville de Luxembourg avec plusieurs autres Places de la même Province. Il entra ensuite dans la Champagne, prit S. Differ, & s'avançant vers Paris, Capitale du Royaume de France, il prit Château-Thierri; & il auroit poullé les progrés plus avant, s'ils n'eussent été arrêtez par la Paix de Crépi qui fut conclue le 8, de Septembre de la même année. L'an 1546. Charles V. fuq proclamé Duc de Gueldre, & Comte de Zutphen, & l'on traits dans la Diete de Ratisbonne des affaires qui con-cernoient la Religion. Dans cette Diere Jean Frideric Electeur de Saxe, & Philippe Landgrave de Hesse, qui étoient les deux principaux appuis de la Religion. Protestante, furent déclatez rebelles, 84 comme tels mis an Ban de l'Empire. Les Protestans se mettant en état de seire une force guerre à l'Empereur, firent entre cux une Ligue à Smalealde, qui fut suivie de la révolte du Royaume de Boheme contre Ferdinand frere de l'Empereur. François I, étant décédé au mois d'Avril de l'an 1547. Henri II, son fils, lui succeda. Ce sur dans cette même année que Charles ayant fait passer la L<sub>3</sub> Riviere

270 HISTOIRE DES Riviere d'Elbe à ses Troupes à la vûë de l'Armée Protestante, qui étoit campée à l'autre bord, attaqua les Protestans prés de Mulberg, les désit, & sit pri-sonnier Jean Frideric Electeur de Saxe, qu'il dépouilla de la Digniré d'Electeur, & de ses Etats, & le tint long-temps en prison, en punition de sa révolte, ce qui sut cause que les Bohemiens épou-vantez de cette désaite se remirent sous l'obéissance de Ferdinand. Le treiziéme de Juin fuivant, le Landgrave de Hesse fut mis en prison par ses ordres, & il châtia les Napolitains qui s'étoient révoltez contre leur Viceroi Dom Pedro de Tolede qui vouloit établir l'Inquisition dans la Ville de Naples. L'an 1548. il fit dresser par Jules l'flug Evêque de Naumbourg, Michel Sidonius, & Jean Islebe, dit le Laboureur, un Formulaire de Religion, qu'on nomma Interim, & il le fit publier la même année dans la Diete tenuë à Ausbourg. Dans cette même Diete il fit mettre les Païs-Bas au nombre des Cercles, & Membres de l'Empire sons de certaines con-ditions; il dompta aussi en même temps les Peuples du Perou qui s'étoient ré-voltez; il résorma la Chambre Imperiale,

COMTES DE FLANDRE. 271 riale, & il ôta l'Electorat de Saxe à la Branche aînée de la Maisou de Saxe, pour le donner à la Branche des Cadets nommée la Branche de Turinge. L'an 1550. le 7. de Juillet, il assembla la Diete de l'Empire à Ausbourg, où il se trouva avec son fils Philippe. Le 15 de Juin de cette même année, les Habitans de Bruxelles commencerent de creuser un Canal, depuis Bruxelles jusqu'à Vilvorde, par le Conseil, & de l'invention de Jean de Lockenghien, Amman de cette Ville, pour entretenir le Commerce de Bruxelles avec la Ville d'Anvers. Le 4. de Septembre de la même année, il prit d'assaut, par le moyen de Jean de Vega Viceroi de Sicile, la Ville d'Africa, qu'on appelloit anciennement Aphrodisium. Ce sut dans ce même temps qu'Henri II. Roi de France s'étant ligué avec les Princes Protestans d'Allemagne fit la guerre à l'Empereur, dont la sœur nommée Marie, Gouvernante des Pais-Bas déclara la guerre aux François, pour tirer raison de la prise d'onze Navires Flamands. L'an 1551. l'Empereur sollicité par le Pape Jules III. assiegea la Ville de Parme pour punir Octave Farnele, qui avoit · quitté L 4

272 HISTOIRE DES quitté les interêts de l'Eglise pour embrasser ceux de la France, & il renvoya les Ambassadeurs que les Princes Protestans lui avoient envoyez pour obtenir de lui la liberté du Landgrave de Hesse: L'an 1552. Maurice Duc de Saxe, qui s'étoit liqué avec la France, ayant amallé des Troupes le plus secretement qu'il lui fur possible, & pris la Ville d'Inspruck, penía surprendre l'Empereur qui s'étair retiré un peu auparavant à Villac avec son frere Ferdinand, n'ayant autour de sa personne que sa garde ordinaire. Ce-pendant le Roi de France entre dans l'Al-Temagne avec une Armée nombreuse, & publiant par tout qu'il n'avoit pris les armes que pour rendre la liberté à l'Ala lemagne, il se saisse à la faveur de ce prérexte des Villes de Mets, de Toul, & de Verdun, qui lui avoient ouvern leurs portes comme à un Prince ami qui Leur demandoit seulement le liberté de faire passer ses Troupes pan leurs Villes. & depuis ce temps là elles sont tossjouts demeurées sous la Domination des François, qui tâcherent de s'emparer par la même ruse des Villes de Tréves, Strasbourg, Colmar, Selestadt, & autres Villes d'Alface que l'exemple des trois

COMTER DE FLANDRES TYN Villes surprises par le Roi de France, rendit plus lages, de plus avidées. Henri qui s'étoir avancé julqu'à Franciert, sçachant que les Protekans avoient fait un accommodement avec l'Empereur, tewint in France par la Province de Lu-xembourg, où il prit en pallant les Villes de Danvilliers, Yvois, & Monumedi; Mais l'Empereur cur la revanche dis côté de la Picardie, par la valeur du Come de Reux, & de Martin van Roffeita, qui étant entrez evec une Armée dans cente Province, où ils prirent Noyos, Mosses, Chaunis, Royes, le Château de Folembrai , la Ville & le Château d'Hen din, brent des courses jusqu'aux environs de Paris, porsant le fer, & la ffamme par tout où ils passoient. Au mois d'Aolte de la mêmeannée, Soliman IImpérieux des Turcs prefié, par les instantes sollicitations du Roi de France, envoya fons: la conduite du Cossaire Drague, nne Florte nombreuse laquelle ayant fait de grands ravages sur les Côtes Maritimes du Royaume de Naples, battit l'Armée Navale de l'Empereur conduite par André Doria. L'Empereur ayant fait la Paix de Paffan avec les Princes Protestans d'Allemagne, par l'entremite de Ferdinand fon LS

274 HISTOIRE DES fon strere, revint de Villae à Inspruck, d'où ayant passé par Ausbourg, où il cassa les Magistrats que le Duc de Saxe y avoit établis, il continua sa route du côté de la Lorraine, & du Luxembourg où étant entré avec une Armée de cent mille hommes, il assegea la Ville de Mets pen-dant un rude hiver, qui causa la deser-tion d'une partie de ses Troupes. Cent mille coups de Canon qu'il tira contre la place, & les rudes assauts qu'il y donna, n'ayant pû ébranler la constance des Assingez, il leva le Siege. Dans cette même année, qui étoit 1552. les Sienois ayant reçû dans leur Ville une partie des Troupes Françoises qui étoient en Italie, en chasserent les Garnisons Espa-gnoles, & Florentines.

L'an 1563. le Turc ayant armé pour la troisième sois contre l'Empereur à la sollicitation des François, envoya une Armée Navale sous le Commandement de Dragut, qui s'étant joint à la Flotte de France, s'empara de l'île de Corse, & la mit entre les mains des François, que Doria, en chassa peu de temps après, lorsque Drigut sut de retour à Constantinople. L'Empereur étant en Flandres, sit attaquer les François

CONTES DE FLANDRE. cois par deux codroiss, & il envoya le Comre de Reux en Picardie, & Martin wan Rossen dans le Luxembourg; ensuite dequoi ayane assegé Teroiienne, il La prit d'assaut le 4, de Juin, & aprés en avoir donné le pillage à son Armée, il y fit mettre le feu, & en fit demolit les fortifications an mois d'Aprît suivant. 'Il prit aussi la Ville & le Château d'Hedin Jous la conduite de Philibert Emanuel Duc de Savoye, qui la fit raser, & ca bâtit un autre à une liouë de la premiere. L'an 1554. le Marquis de Marignan General des Armées de l'Empereur en Tobcane fit la guerre aux François, qui cette même année entrerent dans le Pais-Bas par trois endroits differens, & prirent dans le Comté de Namur, Dinan, Bovines & autres places; & Mariembourg & Bins dans le Hainaut; & firent de grands ravages dans l'Astois. L'Empereur eut sa revanche dans le Comté de Sr. Paul & dans la Picardie, où il prit Montreuil & Dourlens, & ravagea le Pais. Cependant le Marquis de Marignan failoit la guerre en Italie avec un heureux succez pour Sa Majesté Imperiale, & il remporta une Victoire signalée sur les François, conduits par Pierre Stroffe Flo-L 6. ren-A 17 " 7 18 18

and HISTOFRE DES sur la place. ce qui consmença à reiner les affaires du Roi de Prance en Italie. Lie no. diamois de Mai de l'an 1555. la Ville de Sienne ne pour ant soutenir plus long-tems le siege, que les Imperiauxy sypicat mis, le cadit parcomposition au Masquis de Macignan, pui ayant repris au mois de Juin luivant Porto-Hercole far les François, il les chaffa entierement de usute la Toscane. Dans cette même année l'Astriée Navale des Turcs étant venue pour la quarrieme fois au secours des Françair, essaya vainement de s'emle même Pais. Les Prançois eurent un pareil fuceez dans toutes les entreprifes, qu'ils fiscur contre Charles V. dans la Flandre, dansle Piemont, dansle Milanez & dans le Montfeiner. En ce cemslà l'Emparent fit bittir les Forrereffes de Charlement & de Philippeville pour arzoren les courfes des François de ce côtélà , & ils fusent défaits dans deux grands Combats, l'as donné supres d'Hédin, où ils firent battus par les Espagnols joints aux garnifons Voilines; l'autre donné susprés de Bapaume, où ils furent fon malunites par le Seigneur d'Orchimond Gou-

7

Compeside Frandre. 277 Gouverneur de la place, de dans cerdeng Combate, ili ne perditum pas moinvide Procor Chevater 193 1 69 0 Co grand Emperetir qui avoit execuquables, de souvenu le poids de cane de guernes différences, pendant trente cinque ans ; le femant accable d'infimmes, can-Les que les longe de penibles envants tion de renoncer en même tems à l'Empire & an monde, qu'il avoit remplidu bruit de fet grandes victoires. Pour exeouter ce glorious deficin; if he venir h Daixelles fon his Philippe , qui école pour lors en Angletere, pour l'éconoit conjointement avec Mario Reine de cetlle, & ayant filt affembler les Etats do rout le Pais-Bas, il se dettit en leur prefonce de la Souvernineté de la Bourgou gne & de 17. Provinces, pontenteve ur son fils y es qui arriva le jour de la Fore de St. Simon & St. Jude. By l'année sérvante, qui étoit 1557, le 17, jour de Janvier, il se dépositifs de tous les Royaumes qu'il possedoit dans l'Espagne, dans l'Inslie, & dans, le Nouveau Monde suite coux qui lui étoient échils par fleccellion , que coun qu'il aron come L 7 quis

208 HISMOTER DEED quis par la valcur, & les transmit à Philippen: Et au mois de Septembre de la même année, il renonça à la dignité Imperiale, en faveur de Ferdinand Roi de Hongrie son, frese. L'on doute avec justice si Charles V. se montra plus grand en polledant tant d'augultes titres qu'en les quittont avec un figrond détachement, duvidue diejdnes Historieus ensugers, pour ternir la reputation de ce grand Prince, ayent voulu faire croire qu'il s'en étoit repenti des le même jour. Charles V. s'étant reduit volontairement à une condition privée, quitta le Pais-Bas-& s'embarqua avec ses sœurs Eleonor & Marie à Zebourg en Zelande, & aprés une Navigation savorable, il aborda heu-reusement au Port de Laredo en Biscaye, d'où ayant continué son chemin par ter-re, il arriva à Vailladolid, & de-là dans le Monastere de St. Just de l'Ordre des Hermites de St. Hierôme, où ayant passe prés de deuxans, qui furent le reste de sa vie dans les exercices de pieté, & d'une penitence austere, & vrayement Chrêtienne, il tomba malade d'une siévie tierce, captee par la douleur violente de la goute s' qui le tourmentoit depuis plutieurs appers , & il rendit son

COMTES DE BLANDRE. 279 ame à Dieu le 21. du mois de Septembre dedan 1558 age de 58 ans & enj viron sept mois. Son corps fut porté à Grenade, où il fut enterré auprés de son pere, & de ses ayeul & ayeule maternels. Il laissa un fils legitime nommé Philippe, qu'il avoit eu d'Isabelle de Portugal son éponse, & deux enfans illegitimes, Marguerite qu'il avoit eu d'u-ne Demoiselle Flamande nommée Marguerite Vangeste de la Ville d'Ondenarde; & Dom Jean d'Autriche à qui le bruit commun, donna pour mere une Demoiselle Allemande, nommée Barbe Blomberg, quoi-que sa veritable mere sût une Dame Illustre de la Cour d'Espagne.

## 280 HISTOIRE DES

PHILIPPE II. Roi d'Espagne, Comte de Flandre, Cinquieme du nom 31. Comte de Flandre,

CE Prince unique herizier de tous les Royannes, Seigneuries & Principautez que son pere avoit possedées, fat fils de l'Empereur Charles V. & d'Ifa. belle de Porrugal. Son pereayant reconnu en lui dés la plus tendre jeunesse, une grande maturité d'esprit, & un juge-ment solide, prit plaise à l'élever des son jeune âge dans le maniment des affaires d'Etat, dont il lui confia une grande partie, l'associant avec lui au gouvernement de ses Etats. Philippe épousa en premieres nôces Marie fille de Jean III. Roi de Portugal, laquelle étant morte dans les douleurs de l'enfantement, il prit pour seconde femme Marie Reine d'Angleterre fille d'Henri VIII. & de Catherine d'Arragon, qui fut fille de Ferdinand Roi d'Arragon, & d'Isabelle Reine de Castille.Dans le commencement de son Regne, il continua avec un heureux fuccez la guerre que l'Empereur son pere avoit commencée avec la France, & le prélude de ce glorieux Regne, fut

COMPESIDE FEANDRE, 281: la prile de St. Quentin en Picardie qu'il allieges avec une armée nombreule. La conquête de cerre place fut le fruit d'une inligne victoire, qu'il remportatur eux, loriqu'ils faisoient tous leurs efforts pour la sesourir. En effer les François voulant, la conserver s'avangerent avec l'élite de la Noblesse, & des troupes sous le conduite du Connétable de Montmorences. qui voulant jetter du secours dans la Ville, for envelopé par l'Armée de Philippe; & après un Combat fort langlime, où peritent quantité de parsonnes de marque du côté des François, il fin fait prisonnier avec plusieurs Princes du Sang Royal , & guelques Maréchaux de Franque enfinite daquai la place fin emporrée d'allant par Philippe . qui prit menco quelques ausses places. & qui ausoir pu pouller for progres juiques dans la coeur de la France, s'il avoir follular de la Viatoire. Le Comre d'Egmont, un de les Generate, s'étant mis à la tôte dell'Ares mie, alla, romonwer le Manichal de Termes general d'une armée Françoise, qui venoir de prendre Linkerque, & qui-fusoir des ravages increvables aux environs de Gravelines, & l'attaqua si brukquement, lorsque ce Martchal faisoit i passer

282 HISTOIRE DES passer à son Armée la riviere d'Aa, qu'il la mit en deroute, & le prit lui même prisonnier. Ces deux pertes que la Fran-ce, sit coup sur coup, sembloient la de-voir mettre à deux doigts de sa rusne; mais la Paix qui sut faite peu de temps aprés au desavantage des François, qui rendirent plus de cent places, arrêta le cours des Victoires de Philippe, lequel en saveur de cette paix épousa Isabelle sille de Henri II. Roi de France. Il embrassa avec chaleur l'occasion qui se pre-senta de faire cette paix avec le Roi Trés-Chrêtien, asin que rien ne l'em-pêchât de tourner toutes ses sorces contre l'ennemi Commun des Chrêtiens. Ce qu'il fit aussi-tôt commandant à Dom Garcias de Tolede son Amiral, d'attaquer le Pegnon de Velez Ville de Barbarie, qu'il emporta d'assaut en peu de jours, & par cette conquête, il assura le Commerce de l'Espagne du côté de la Mer Mediterrance contre les courses des Pirates. Il secourut la Ville de Malte, que les Turcs assingeoient avec la derniere vigueur, Mustapha Bassa l'attaquant par terre, & Piali par Mer. Ce secours vint fort à propos pour r'assirer les Assingez qui commençoient deja à desesperer du Glut

COMTES DE FLANDRE. 283 falut de la place, & les Barbares qui la comptoient déja au nombre de leurs conquêres, furent mis en fuite, au grand hon-neur de Philippe, & à l'avantage de tou-te la Chrêtienté. Les Othomans ayant ensuite declaré la guerre aux Venitiens attaquérent l'Ile de Cipre, & l'ayant subjuguée, ils menaçoient les Chrêtiens de pousser plus avant leurs conquêtes: mais Philippe que la Chrêtiente regardoit comme son plus ferme appui, mit fur pied une Armée de 80. Galeres, & de 22. Vaisseaux de guerre, sans compter les bâtimens de charge, qu'il mit sous le commandement de Dom Juan d'Autriche son frere naturel, lequel s'étant joint avec les troupes Auxiliaires du Pape & des Venitiens, ruïna la Flote Othomane forte de 245. Galeres, sans y com-prendre un grand nombre de Vaisseaux de guerre, dont il prit une partie, & fit couler l'autre à fond, avec la perte de phis de 30000. Turcs. Cette memorable Victoire sur remportée dans le Golse de Lepante prés des Iles Echinades les 8.1 d'Octobre de l'an 1571. Le lieu, qui ser-vit de Theatre flotant à ce sanglant Combat, est un Golse large & spacieux sormé par les eaux de la Mer Mediterranée entre

284 HISTOIRE DES tre l'Albanie qui le borne au Nort, la Morée qui lui sert de Limites à l'Orient & les Iles de Zante & de Cephalonie, qui le ferment du côté du Midi, & qui le separant de la Mer Jonique, lo disposent de telle maniere qu'il sembloit avoir été formé tout exprez par les mains de la nature, pour servir de Theatre à cette sanglante Tragedie, dont les Othomans furent le sujet de la catastrophe. Dom Juan avoit déja auparavant tendu de grands services à Philippe, qui l'avoit envoyé à la tête d'une Armée contre les Manres de Grenade, qui s'étoient revoltez, & que Dom Juan reduisir en peu te temps, sous l'obeissance du Roi son frere. Le zele de ce grand Roi pour la gloire du nom Chrétien, n'en demeure pas là; & satisfait de la conduite & de la: valeur de Juan d'Autriche son frese, il le mit une seconde fois à la tête de ses Armées Navales, avec ordre d'attaques Tunis sur les côtes de Barbarie, cequ'il fit avec tant de succez, qu'il s'en rendit maître aussi-bien que de Biserte, qu'il prit par composition, ensuite dequoi il rétablit le jeune Muley Hascen sur le Trône de Tunis, aprés avoir pris Amida qui en étoit l'Ulurpateur avec la femme &

COMTES DE FLANDRE. 285 & ses enfans, qu'il relegua en Sicile. Philippe qui étoit petit fils d'Emanuel Roi de Portugal, & fils d'Isabelle sœur de Jean III. s'empara de ce Royaume comme le plus proche heritier, aprés la mort de Dom Henri Cardinal Roi de Portugal, qui avoit succedé à Don Sebaltien son neveu qui fut tué à la Baraille d'Alcacer en Afrique, sans laisser d'enfans. Ce ne fut pourtant pas sans y trouver beaucoup d'oppositions, tant à cause de l'antipathie des Castillans & des Portugais, qu'à cause du grand nombre de pretendans à cette succession, ayant été obligé d'y envoyer Fetdinand Alvarez de Tolede Duc d'Albe avec une Armée nombreule, qui s'empara de Lisbone Ville Capitale de ce Royaume, & enluite de tout le reste, & par cet heureux succez, Philippe se vit maître de toute l'Espagne, & de plusieurs vastes regions situées dans les Indes Orientales. Les Victoires, qu'il remporta dans le Nouveau Monde par ses Lieutenans, ne surent pas moins considerables. Mais comme il avoit une ardeur insatiable d'étendre la foy de Jesus-Christ, on pouvoit dire, que lorsqu'il envoyoit si souvent du secours à ses Lieurenans dans le Perou & dans

286 HISTOIRE DES le Mexique. C'étoit bien moins pour y augmenter sa puissance temporelle, que pour ajoûter à l'Empire de Jesus-Christ tant de millions d'ames, qui n'avoient pas encore reçû les lumieres de l'Evangile, en y envoyant souvent un grand nom-bre de Missionaires Apostoliques qui travailloient sans relâche à ranger ces peuvailloient sans relâche à ranger ces peu-ples Barbares sous la Loy de Jesus-Christ, pendant que les Generaux d'Armée de Philippe s'appliquoient a y établir sa puis-sance terrestre. Et asin que rien ne man-quât pour faire de ce Prince un parsait Chrétien par son ardente Charité envers le prochain, il épuisoit souvent ses Cos-fres, pour racheter des mains des Insi-déles une infinité d'Esclaves Chrétiens, qui gemissoient sous la tyrannie de ces cruels maîtres. C'est à son exemple que les Rois ses successeurs & leurs peuples pratiquent encore aujourd'hui cette louapratiquent encore aujourd'hui cette loüable coûtume par les aumônes qu'ils distribuent liberalement pour la redemption des captifs. C'est en recompense d'une si ardente charité que Dieu a donné tant de Victoires à Philippe sur tous ses ennemis.

Mais son Régne, tout glorieux & triomphant qu'il étoit, n'a pas été exempt de disgracees & de traverses dont l'augmentation du nombre des Evêques, le dessein d'établir l'Inquisition dans les Pais-Bas, la haine que les Grands du Pais avoient pour les Espagnols, & le changement qui s'y sit en matière de Religion, surent les principales causes.

Comme les nouvelles opinions s'é-

Comme les nouvelles opinions s'étoient puissamment établies en Allemagne & en France, elles ne tarderent pas beaucoup à se glisser dans les dix-sept Provinces des Pais Bas qui en sont voisines. Il n'en salut pas davantage pour y allumer le seu d'une Guerre Civile des plus sanglantes qui se fit jamais; & qui n'a été terminée qu'apres que les Espagnols ont été obligez de reconnettre les Etats Generaux des sept Provinces-Unies independans de la Monarchie Espagnole. C'est delà que cette sameuse Republique a pris naissance, & la suite des temps à fait connoître que l'Espagne ne pouvoit jamais saire de perte plus considerable, que celle qu'elle a sousser par le demembrement de tant de belles Provinces.

Philippe II. suivant son zele ordinaire pour la Religion, avoit établi quatorze nouveaux Evêchez dans les dix-sept Provinces des Païs-Bas, & avant que d'en

288 Historra d'en partir pour retourner en Espagne il avoit formé le dessein d'y établir l'Inquithion, ce qui commença à effaroucher les esprits des Catholiques mêmes, à qui l'on avoit fait une terrible peinture de la rigueur de ce tribunal. Mais rien ne disposa tant l'esprit des Grands du Pais a témoigner leur mécontentement & leurs haine contre la Nation Espagnole, que le choix que Philippe fit de Marguerite Duchesse de Parme sa sœur naturelle pour Gouverner les dix-sept Provinces, en lui donnant pour Chef de son Conseil Antoine Perenotte Evêque d'Arras, depuis nommé le Cardinal de Granvelle, pour qui les Grands avoient conçû nne haine mortelle. Ce choix caufa un depit mortel à Guillaume de Nassau un depit mortel à Guillaume de Naslau Prince d'Orange, & à Lamoral Comte d'Egmont qui tous deux aspiroient au Gouvernement genetal des dix-sept Provinces, & particulierement le detnie qui croyoit qu'on ne pouvoit donne une moindre recompense aux service importans qu'il avoit rendus à Philipp par le gain des Batailles de St. Quenti & de Gravelines. Il n'y avoit point d'ancilleur expedient pour chasser les Espanols des Païs-Bas, que d'ensaire sous leur

Comtes de Flandre. 289 leurs troupes, sous pretexte qu'elles étoient Etrangeres, & d'exclurre du Conseil d'Etat de la Flandre tous ceux qui n'étoient pas Flamans de Nation. Philippe qui ne voyoit point d'autre moyen de prevenir les troubles qui étoient sur le point de naître, que de leur accorder ce qu'ils demandoient, promit d'y satisfaire dans 4 mois.

La trop grande autorité que Philippe avoit donné au Cardinal de Granvelle, déplut si fort à la Noblesse qu'elle ne pût s'empêcher d'en témoigner son ressentiment. En effet Henri de Brederode Illustre par sa naissance, puisqu'il sortoit de la Famille des Anciens Comtes de Hollande, s'étant mis à la tête de 400. Gentilshommes, presenta à Marguerite au nom de toute cette Assemblée une Requête pleine de demandes exorbitantes; Cette Princesse ayant été un peu surprise de la hauteur avec laquelle ils lui faisoient des demandes, par lesquelles ils fembloient vouloir prescrire des Loix à leur Souverain, le Comte de Barlemont pour la rassurer, lui dit que toute cette Troupe n'étoit composée que de Gueux; & depuis cerems-là le nom de Gueux est demeuré jusqu'à present à tous les peuples 290 HISTOIRE DES du Païs-Bas qui se sont separez de l'Eglise Romaine.

Tous ceux de ce parti n'eurent pas plutôt apris les discours méprisans que ce Comte avoit tenu d'eux en parlant à la Gouvernante, que pour se moquer à leur tour du mépris que l'on faisoit de leur Assemblée, ils prirent pour devise une besace, meuble ordinaire des gueux & des mendians, qu'ils firent graver sur une medaille avec cette devile, Fideles au Roi jusqu'à la Besace. Ce fut-là comme le premier signal du dessein qu'ils avoient formé de lecouër un joug qui leur lembloit insuportable; puisque cette action fut suivie de quantité de desordres & de tumultes qui arriverent dans presque toutes les Villes de la Flandre. Ceux qui avoienr embrassé les nouvelles opinions en fait de Religion, se servirent de cette occasion pour entrer avec violence dans les Eglises, renverser les Images, & les Autels, & détruire tout ce qui portoit les marques de la Religion Catholique.

Les Grands voyant leur parti fortissé par la jonction du Peuple, prirent les Armes en 1567, ce que la Gouvernante sit de son côté pour se mettre en état de s'opposer à leurs entreprises. La fortune

COMTES DE FLANDRE. 201 se declara d'abord pour les Espagnols, qui remporterent de grands avantages sur le parti contraire, & Brederode outré de depit contre la fortune pui s'opposoit à ses desseins, se retira en Hollande, où il mournt peu de temps aprés. Guillaume de Naslau Prince d'Orange dont les Conseils étoient l'ame du parti des Confederez, ne trouvant plus pour lui de su-reté dans les Pais-Bas, se retira en diligence en Allemagne, aprés avoir averti les Comtes d'Egmont & de Horn d'en faire de même. L'evenement fit connoître que le Conseil qu'il leur donnoit étoix salutaire, puisque pour avoir negligé de le suivre, il leur en coûta la tête. En effet le Duc d'Albe érant venu dans le Païs-Bas à la tête d'une Armée Espagnole pour y prendre possession du Gouverne-ment à la place de Marguerite, la pre-miere chose qu'il sit, sur de mettre en arrêt ces deux Seigneurs, à qui il fit cou-per la tête à Bruxelles. Cette sanglante execution, bien loin d'appaiser lestroubles, ne servit qu'à les augmenter aussi-bien que la levée du 10. & du 100. denier, que le Duc voulut exiger dans tout le Païs-Bas, & l'établissement d'un Conseil, composé de douze personnes, qu'on appel-M 2

292 HISTOIRE DES appelloit ordinairement, le Conseil de Sang, qui condemna à mort plus de deux cens Gentilshommes.

Cette conduite trop severe du Duc d'Albe sut savorable aux desseins des Coufederez, qui surent bien aises de trouver ce pretexte, pour rendre la domination Espagnole plus odieuse que jamais.

Le Prince d'Orange, qui s'étoît retiré chez les Princes Protestans d'Allemagne, dont la plapart lui étoient Parens ou Alliez, n'eut pas de peine à obtenir d'eux la permission de faire des levées de Troupes dans leurs Etats. Il sit ces levées avec tant de diligence, qu'il se vit bien tôt à la tête d'une Armée de 35000 hommes, à qui il sit passer la Meuse auprés de Mastricht, dans le dessein de donner Bataille au Duc d'Albe. Mais ce vieux General qui n'avoit que 16000. hommes, se retrancha & temporisa si bien, que cette grande Armée d'Allemans ne pouvair tenir long-temps la Campagne, se dissipa en peu de temps, la plus grande partie ayant deserté saute de payement.

Le Duc d'Albe se voyant maître de la Campagne, assiegea & prit par composition la Ville de Mons, où Louis de

Naffair

Nassaufrere du Prince d'Orange, qui l'avoit surprise pour les Consederez, s'étoit ensermé. Ensuite dequoi le Duc alla en Frise, pour y châtier les troupes Espagnoles, qui avoient contraint Jean de Lignes Gouverneur de cette Province, à combattre les Consederez dans un lieu desavantageux, où il perit avec la plus grande partie de ses troupes; mais le Duc en tira bien-tôt revanche en desaisant leur l'Armée.

2. Louis de Nassau étant entré dans la Gueldre. pour reparer la honte de cette défaite, fut battu par Sanchez Avila General Espagnol auprés de Mock, où l'on ne sçait ce qu'il devint. Le Duc d'Albe envoya en Hollande son fils Dom Federic qui prit la Ville de Harlem aprés un siege de huit mois, & y traita les habitans avec la derniere cruauté, en faisant pendre & noyer un grand nombre pour se venger de ce que les assiegez avoient fait couper la tête à tous les Espagnols qu'ils avoient pris dans les assauts & dans les sorties. Pour se mocquer du Duc d'Albe, qui avoit établi l'Impôt du dixiéme Denier, ils avoient mis dans un tonneau onze tétes d'Espagnols, par une raillerie sanglante, & l'avoient fait rouler du M 3

294 HISTOIRE DES haut de leurs murailles dans le Camp des Espagnols avec cette inscription: Nous envoyons au Duc d'Albe ces dix têtes pour l'Impôt du Dixième, & pour lui payer l'Interêt du retardement, nous y en avoûtons une onzième: mais cette moquerie Satirique leur coûta bien cher, quand leur Ville sut prise.

Pendant ce fameux siege les habitans de la Ville se servirent de Messagers volans; c'étoient des pigeons qui avoient leurs petits dans la Ville, & qu'on avoit porté dans le Camp du Prince d'Orange, qui par leur moyen écrivoit aux assiegez des lettres qu'il faisoit attacher sous les aîles de ces animaux. Après la reduction de Harlem, les Espagnols s'étant presentez devant la Ville d'Alcmar, surent obligez de se retirer pour éviter la contagion que l'infection de l'air commençoit à causer dans leur Camp. Tout ces choses atriverent en 1572.

Dans cette même année Middelbourg ayant été assiegé par les Confederez, soîttint un siege de 22. mois, par la valeur de Christophle Mondragon Capitaine Espagnol, qui ne se rendit qu'à l'extremité.

Comme la haine que les Flamans portoient COMTES DE FLANDRE. 295 toient au Duc d'Albe étoit une des principales causes de la revolte, Philippe Roi d'Espagne crût qu'en leur envoyant un Gouverneur moins severe, il les rameneroit à la raison. Ce sut le sujet pour lequell'ayant rappellé en Espagne, il envoya en sa place Dom Louis de Requesens, Grand Commandeur de Castille, qui vint en Flandre en 1573. Mais le mal étoit trop invéteré pout pouvoir être gueri par des remedes doux. Sous le Gouvernement de Dom Louis, il se passa plusseurs choses remarquables, & il sut mêlé de divers évenemens bons & mauvais.

En 1573. le Capitaine Vander Dorp ayant attaqué la Ville de Tertolen par ordre du Prince d'Orange, fut vigouseusement repoussé par Mondragon, qui commandoit dans la place pour le Roi.

En 1574. François Valdez General des troupes Espaguoles qui avoit mis le siege devant Leyden, une desprincipales Villes de la Hollande, desesperant de la pouvoir prendre à sorce ouverte, resolut de l'affamer par un Blocus. Mais une inondation subite causée par la rupture des digues de l'Islel & de la Meuse, qui noya toutes les Campagnes voisines, épouventa.

296 HISTOIRE DES venta si fort ce General, qu'il léva le siege en desordre. En 1575, les Espagnols se rendirent maîtres de Ziriczée en Zelande, mais ils la reperdirent quelque tems aprés, pour la reprendre l'année suivante par Famine, aprés qu'elle eut soutenu un siege de 9. mois. Les Espagnols allant attaquer cette Place, firent une action qui a peu de semblables dans toute l'Histoire, puisqu'ils passerent à pied les Canaux qui separent l'Île de Schouven d'avec celle de Duvelandt, la nuit du 28. de Septembre 1575, ayant souvent l'eau jusqu'aux épaules, & les ennemis qui leur disputoient le passage.

Louis de Requesens étant mort en 1578, le Roi d'Espagne tâcha de gagner les cœurs des Flamans par la confiance qu'il leur témoigna en mettant le Gouvernement des Païs-Bas entre les mains du Conseil d'Etat, composé des principaux Seigneurs du Païs; mais bien loin de remedier aux maux de l'Etat, cela ne servit qu'à les augmenter. Ce qui obligea le Roi d'envoyer en Flandre Dom Jean d'Autriche, qui des dix-sept Provinces ne trouva que le Duché de Luxembourg

COMTE'S DE FLANDRE. 297 bourg & le Comté de Namur fidéles au Roi, encore fallut-il qu'il s'emparât du Château de Namur par un stratagême. Les Etats bien loin de rentrer dans l'obeissance, & de reconnoître Dom Jean d'Autriche pour Gouverneur, leverent une Armée de cinquante mille hommes, qu'ils mirent sous la conduite d'Antoine de Goigni. Dom Jean, dont le courage s'augmentoit par les difficultez qui s'opposoient à ses desseins, attaqua avec une petite Armée celle des Etats, qui lui étoit de beaucoup superieure, & il en remporta une insigne Victoire auprés de Gemblours. Mais la revolte ne laissa pas de continuer, & Dom Jean étant deve-nu malade en mourur. Quelques uns attribuerent sa mort au poison, d'autres à ses amours avec une Dame de qualité. Le Prince d'Orange par ses artifices, l'avoit rendu suspect au Roi Philippe. Cependant les Etats, (c'est ainsi que nous appellons le Conseil des Confederez qui Gouvernoit le Païs-Bas) appellerent en Flandre Mathias Archiduc d'Autriche, fils de l'Empereur Maximilien I I. qui n'avoit que l'ombre du Gouvernement, dont le Prince d'Orange avoit toute l'autorité. Aprés que Mathias se fut retiré

298 HISTOIRE DES en Allemagne, mal satisfait du Prince d'Orange, les Etats défererent le Gouvernement à Jean Casimir Prince Palatin, duquel étant mécontens, ils firent venir en Flandre François de Valois, qui amena une Armée nombreuse à leur secours. Il prit, & pilla la Ville de Bins en passant, & s'empara de celle d'Alost. Il fut ensuite proclamé Duc de Brabant dans la Ville d'Anvers; mais comme le Prince d'Orange retenoit toute l'autoriré du Gouvernement, dont le Duc d'Alençon n'avoit que le nom, Jean Bodin son Chancelier & plusieurs autres de son Conseil, lui persuaderent de s'emparer de cette Ville. Ce dessein ayant été mal executé, les habitans d'Anvers qui avoient pris les Armes pour défendre leur liberté, firent perir un grand nombre de François. Le Duc d'Alençon qui avoit été chasse d'Anvers avec ses troupes, sut sur le point de s'emparer de Louvain mais ayant manqué son coup, ils retourna en France avec le débris de son Armée, & il mourut à Château Thierri du déplaisir que lui causa une suite si honteule. Aprés la mort de Dom Jean d'Autriche, le Roi Philippe donna le Gouvernement des Pais-Ras à Alexandre Far-

Comtes de Flandres 299 Farnese Prince de Parme, fils de Marguerite sa sœur, qui rétablit l'autorité de Philippe dans les Païs-Bas par quantité de belles actions, & par la reduction des Villes de Mastricht, de Tournay, de l'Ecluse, de Gand, d'Oudenarde, de Malines, de Bruxelles, & sur tout par le memorable siege d'Anvers, qui dura un an, pendant lequel il se passa des choses qui seront à jamais l'admirationde la posterité. Ce pont d'une admirable structure, & d'une longueur prodigieuse qu'il bâtit sur l'Escaut, les Machines que les Assiegez dresserent pour le détruire, les efforts que fit Alexandre pour le rétablir, & pour reprendre la digue de Couvestein, dont les Mécontens s'étoient emparez, & cent autres exploits que fit ce Heros, sens pouvoir étre détourné de son entreprise, lui ont acquis une gloire que le temps n'esfacera jamais. Alexandre ayant reduit la Ville d'Anvers à l'obeilfance de Philippe, chassa de l'Electorat de Cologne Gebhard Truchses, qui s'étoit fait Lutherien pour épouler Âgnes de Mansfeld, & il y établit Ernest de Baviere, aprés avoir pris Rhimberg & Nuits, & reduit tour le reste de cet Electorat sous l'obejisan-M 6

300 Historre bes ce de son legitime Souverain. Toute la Flandre, le Brabant, la Gueldre, & le Comté de Zutphen ayant été remis sous l'obeissance de Philippe, les Confederez s'étant cantonnez dans la Hollande, dans la Zelande, & dans la Frise, y formerent la Republique des Etats Generaux. Aprés la fuite honteuse du Duc d'Alençon, les Etats s'étoient mis sous la prorection d'Elisabeth Reine d'Angleterre, qui envoya à leur secours le Comte de Licestre. Il n'est pas hors de propos de faire ici une digression au sujet de cette Princelle, puisqu'elle servira à faire connoître le zele de Philippe pour la conservation de la Religion Catholique. Elizabeth que Henri VIII. Roi d'Angleterre, avoit eue d'Anne de Boulen, fut appellée par le Testament de ce Prince à la Couronne d'Angleterre, après la mort de Marie, seconde semme de Philippe, & sœur d'Elizabeth. Elle ne fut pas plûtôt parvenue à la Couronne, qu'elle s'apliqua à maintenir en Angleterre le Schifme que son pere y avoir introduit, & elle traita les Catholiques avec beaucoup de rigueur. Marie Stuart Reine d'Ecosse lui étant devenue suspecte, non-seulement à cause de la Religion Carholique

COMTES DE FLANDRE. 301 que qu'elle professoir, mais aussi à cause des pretentions legitimes qu'elle avoit sur la Couronne d'Angleterre, elle la sit mettre en prison, lorsque cette Princesse affligée, & poursuivie par ses sujets Rebelles se venoit jetter entre ses bras, & l'ayant retenue prisonnere pendant vingt ans, elle ne la fit sortir de prison que pour lui faire couper la tête sur un échafaut. Philippe touché de l'injustice qu'Elisabeth faisoit à cette Reine infortunée, & de l'oppression des Catholiques qu'elle persecutoit en Angleterre, mit sur pied une Armée Navale sinombreuse & si forte qu'on l'appelloit l'in-vincible. Il six embarquer sur cette Flote vingt einq mille foldats d'élite, sans compter huit mille Matelots, & il lui donna pour General le Duc de Medina Sidonia, qui avoit pour Lieutenans Generaux Michel d'Oquendo & Jean Martinez Recaldo, tous deux fort expeti-mentez dans la conduite des Armées Navales. Cette Flote destinée pour attaquer l'Angleterre devoit aborder sur les côtes de Flandre, & le Duc de Parme avoit ordre d'y faire embarquer l'élite de ses troupes; de telle sorte que la conquête du Royaume d'Angleterre, & le rétablisse-MI

302 HISTOIRE DES blissement de la Religion Catholique en ce Païs sembloient être infaillibles. en ce l'ais iembloient etre infaillibles. Mais la providence de Dieu qui par des secrets impenetrables à l'esptit humain, permet souvent que les entreprises les plus justes & les mieux concertées soient les moins heureuses, en disposa autrement. Cette prodigieuse Armée Navale étant entrée dans la Manche, qui est une espece de Canal, que la Mer Oceane fait entre les côtes maritimes de France & d'Angleterre, fut batue d'une si fu-rieuse tempête devant les Ports de Ca-lais & de Gravelines qu'elle fut disper-sée en peu de temps, la plus grande par-tie des Vaisseaux échouez ou coulez à fond, & le reste du debris de cette grande Flotte jetté sur les côtes d'Ecosse &c de Norvege, d'où il s'en sauva à peine la dixième partie. Philippe reçût la nou-nelle de cette grande perte avec une constance heroïque, & adressant sa parole à ceux qui la lui apportoient, Je louë, dit-il, le Seigneur, qui par cette perte n'a tari qu'un ruisseau dont il à mis la fource en ma possession.

Ce Prince perseverant dans le zele qu'il avoit toûjours eu pour le maintien de la Religion Catholique, envoya de puis-

lantes

Comtes de Flandre: 363 santes Armées, & de grandes sommes d'argent aux Princes & Seigneurs Catholiques du Royaume de France, Liguez pour la défense de la veritable Religion, & il continua de les secourir jusqu'à ce que Henri de Bourbon Roi de Navarre ayant fait publiquement abjuration de la Religion Huguenote, fut reconnu de tous les Catholiques pour le legitime heritier de la Couronne de France, sous le nom de Henri IV, avec lequel il fit un Traité de Paix à Vervins. Philippe étoit alors âgé de 72. ans, accablé de vieillesse & d'infirmitez, & sur tout d'une phtiriase ou maladie pediculaire causée par une abondance d'humeurs acres & mordicantes, qui lui engendra plusieurs abscèz dans la poitrine, d'où sortoit continuellement comme d'une source inépuisable, une quantité prodigieuse de poux. Il mourut le 13. de Septembre de l'an 1598, qui étoit le 42. de son Régne, après avoir sousert cette longue & facheule maladie, avec unepatience qui donnoit de l'admiration à tous ceux qui le voyoient. Sa mort arri-va dans l'Escurial, qu'il avoit fait bâtir avec une dépense inconcevable, que l'on fait monter à vingt millions d'or. On tient qu'il 304 HISTOIRE DES qu'il fit bâtir ce superbe Palais, qui passe pour le plus magnifique du monde, en memoire de la Victoire qu'il avoit remportée sur les François à St. Quentin en Picardie le jour de la Fête de St. Laurent, à qui il dédia le monastère des Religieux de l'Ordre de St. Hierôme, qu'il a fait bâtir dans l'Escurial. Il étoit de petite taille, & il avoit le teint fort blanc. Il eut quatre semmes; la premiere sut Marie, sœur de Jean III. Roi de Portugal, dont il eut le Prince Charles, qui mourut en prison, où Philippe l'avoit fait mettre à cause des intelligences qu'il avoit avec les Confederez de Flandre; la seconde fut Marie Reine d'Angleterre, dont il n'eut point d'enfans; la troisième ssabelle fille d'Henri II. Roi de France, laquelle mit au monde deux Princesses Isabelle & Catherine, la premiere mariée à Albert Archiduc d'Autriche, à laquelle il donna la Principauté des Pais-Bas en faveur de ce mariage; & la seconde à Charles Emanuel Duc de Savoye. La quatriéme femme de Philippe fut Anne d'Autriche fille de l'Empereur Maximilien & sœur de l'Archiduc Albert, de laquelle il eut Philippe III. qui lui fucceda.

AL

ALBERT Archiduc d'Autriche, & ISABELLE CLAIRE EUGENIE D'AUTRICHE, Princesse des Pais-Bas, 32. Comtesse de Flandre.

E Prince dont la memoire est en vénération dans tout le Païs-Bas qu'il a gouverné avec tant de prudence & de valeur, étoit le septiéme de dix fils qu'eut l'Empereur Maximilien II. de Marie d'Autriche, fille de l'Empereur. Charles-Quint, son Oncle. Il naquit à Neustat en Autriche, le 13. jour de Novembre 1559, veille de la Fête de S. Albert le Grand, dont il reçût le nom au Bâtême; nom que deux Empereurs de la Maison d'Auttiche avoient déja rendu illustre en le portant. Il fut tenu sur les Fons de Batême, par Ladislas Baron de Bornstein, Chevalier de la Toison d'Or, par sa Femme Marie Manriquez de Lara, & par Polixene de Lasse, Gouvernante des Enfans Imperiaux, laquelle eut un soin trés-particulier de son éducation, & sur tout de lui inspirer la crainte de Dieu, & l'horreur du peché; en quoi elle secondoit parfaitement les intentions de Marie, Mere de ce

306 Histoire des ce jeune Prince, qui pour être Mere d'une si nombreuse Famille n'étoit pas moins soigneuse de l'éducation de cha-cun de ses Enfans en particulier. Lors qu'il est atteint l'âge de neus ans, on le mit sous la conduite de trois habiles Précepteurs, dont le premier su Nico-las Coret, depuis Evêque de Trieste; le second Mathieu Othen de Louvain originaire d'une Famille Noble de Danemark, qui lui enseigna le Latin; & le troisiéme Auger Guilain Busbeque, Gentilhomme Flamand, natif de Comines sur la Lis. Nôtre jeune Prince sit de grands progrés sous ce dernier qui étoit un trés habile homme, fort sçavant dans les Langues Etrangeres, & sel que l'Em-pereur Maximilien II. le choisit pour conduire en France l'Archidochesse Elisabeth sa fille, Epouse de Charles IX. Roi de France. A l'âge d'onze ans, Albert qui avoit fait de grands progrés sous ses Maîtres, sut retiré de l'obscurité de cette vie puerile, pour paroître à la Cour Im-periale, où tout jeune qu'il étoit, il donna tant de marques de la vivacité de son esprit avec laquelle il accordoit une rare prudence, & un jugement solide, que Philippe 11, Roi d'Espague, charmé

COMTES DE FLANDRE. 307 du recit avantageux qu'on lui en avoit fait, voulut l'attirer auprés de lui. La Cour d'Espagne qu'il trouvoit conforme à ses manieres, lui donna lieu de faire éclore beaucoup de belles qualitez qu'il avoit cachées julqu'alors, sous le voile d'une rare modestie; ce qui fut cause que le R oi Philippe qui se connoissoit parfaitement au chois des personnes sages & prudentes, lui qui en étoit un trés-parfait modéle, le destina dés lors aux plus grands Emplois de son Etat, & le regarda comme le plus digne objet de ses plus rares faveurs. Albert de son côté vivoit à la Cour d'Espagne avec tant de modestie, & de Politique, que sans tirer vanisé de sa qualité de Fils de l'Empereur, & de Neveu du Roi, il se comporta avec les Courtifans comme avec ses égaux; & pour le rendre un jour digne Prince des Pais-Bas, il étudia fi bien les leçons, que lui donnoit son Oncle, qui a été un des plus grands Maîtres en l'Art de régner qui ayent monté fur le Trône depuis long-temps, qu'il se rendit trés-par-fait dans cette Science des Souverains. Dés l'âge de 15. ans, il parloit parfaitement cinq sortes de Langues. Les bornes de l'Espagne n'étoient pas assez gran308 HISTOIRE DES des pour renfermer sa réputation, elle se répandit dans l'Italie, & le Pape Gregoire XIIL à qui la pieté d'Albert sit croire qu'il avoit du penchant pour l'Etat Ecclesiastique, l'honora de la Pourpre l'an 4577, quoiqu'il ne sût encore âgé que de 18. ans. Mais la Science, la Sagesse, se toutes les Vertus Chrétiennes qui brilloient en lui, n'avoient pas attendu le nombre des années. Philippe II. ne le vit pas plûtôt revétu de cette nouvelle Dispuisé. le Dignité, que pour lui donner dequoi la soutenir avec éclar, il lui confera l'Ar-chevêché de Tolede, dont le revenu annuel est de plus de trois cens mille Ducats. Le Trône de Portugal étant venu à vaquer par la mort de Don Henri leà vaquer par la mort de Don Henri lequel aprés avoir pris la place de Don Sebastien son Neveu, étoit décédé sans Ensans, cette riche succession augmenta la puissance du Roi Philippe, qui en étoit le legitime Heritier. Il ne trouva point de Sujet plus propre pour y faire la Fonction de Viceroi que le Cardinal Albert, qui s'en acquita trés-dignement, quoiqu'il ne su alors âgé que de 25. ans. Sa nouvelle Dignité lui donna de grandes matieres d'exercer sa prudence, & son courage, & il donna de grandes marques ques

COMTES DE FLANDRE. 309 ques de l'un & de l'autre, en étoussant les rebellions que causoit la Faction de Dom Antoine, Bâtard d'un Roi de Portugal, qui s'étoit fait reconnoître pour Roi par un grand nombre de Portugais, & qui fut enfin chassé de tous les postes dont il s'étoit emparé, quoiqu'il fut ap-puyé du secours des François, & des Anglois. Ses soins ne s'étendoient pas seulement à faire triompher le Roi d'Espagne sur la Terre, il les employoit en-core à acquerir de nouveaux Sujets à l'Empire de Jesus-Christ, par les Mis-sionaires Evangeliques qu'il envoya au Royaume de Maroc. Nôtre Viceroi Cardinal, ne sit pas seulement éclater sa prudence en étouffant la guerre sanglante que Dom Antoine excita dans le Portu-gal, mais encore en terminant une guerre spirituelle, & scholastique, qui s'étoit allumée entre Molina Jesuite, & Bannez Dominicain; & comme ce Prince étoit trés-versé même dans les matieres les plus sublimes de la Théologie, il décida en faveur des Jesuites la dispu-te survenuë entr'eux & les Dominicains, au sujet de la Grace Divine.

L'Archevêche de Tolede étant venu à vaquer par la mort de Gaspard de Qui

roga,

roga, le Cardinal Albert en fut pourvû.
Mais la Providence Divine, qui le destinoit au Gouvernement des Païs-Bas, lui fit bien-tôt quitter la Croce, pour prendre l'Epée, car comme il se dispooit à résider dans son Archevêché, qui est le premier de toute l'Espagne, & le plus riche de toute la Chrêtienté, le Roi l'envoya en Flandre tenir la place de son frere Ernest, Gouverneur des Païs-Bas, decédé depuis peu de temps Païs-Bas, decédé depuis peu de temps. L'Archiduc Albert ayant reçû du Roi fon Oncle, toutes les instructions necessaires pour s'acquitet dignement d'un Emploi aussi dissicle, que celui de Gouverner les Païs-Bas Espagnols qui étoient alors le Théatre de la Guerre, & que de puissans ennemis environnoient de toutes parts, il partit de Madrid pour se rendre à Barcelone où il s'embarqua sur l'Amirale de la République de Génes escortée de 17. autres Navires, & de 8. Galeres Espagnoles, qui le débarquerent à Savone, où il sut complimenté, & défrayé magnifiquement par la République de Génes. D'où ayant continué sa route par le Piémont où le Duc de Savoye lui fit de grands honneurs; & de-là par la Franche-Comté, la Lorraine,

Comtes de Flandre. 311 & le Luxembourg, il arriva à Bruxelles l'onzième Février 1596. Comme il avoit à combattre dans son nouveau Gouvernement deux Puissances redoutables. la France, & la Hollande qui tiroit de l'autre la plus grande partie de ses forces, il forma la résolution d'attaquer la France, afin que l'ayant rangée à la raison, il vint plus aisément à bout de la Hollande. Les François affiegeoient alors la Fere en Picardie, que le Senéchal de Montelimar, qui la tenoit pour la Ligue, avoit livrée aux Espagnols; & ils en pressoient le Siege avec beaucoup de vigueur. L'Archiduc Albert sans s'arrêter aux Complimens des Seigneurs, & des Peuples du Païs qui venoient en foule le feliciter de toutes parts sur son heureuse arrivée, songea uniquement à faire lever le Siege de cette Place. Deux obstacles sembloient s'opposer à son dessein, le soulevement des Troupes qui s'étoient mutinées faute de payement, & la rigueur de l'Hiver. En attendant que les pluyes donnassent aux Espagnols le moien d'y faire entrer un secours considerable, il commanda à Nicolas Basti Général Albanois d'y faire entrer des Munitions de bouche, ce qu'il executa avec beaucoup d'adresse.

212 HISTOIRE DES d'adresse, & de bonheur ayant passé à la faveur d'un brouillard fort épais à travers le quartier d'Henri IV. Roi de France qui assiegeoit la Ville en personne. L'Archiduc voyant l'impossibilité de secourir la Fere, sut conseillé par le Sieur de Rône, Maréchal de la Ligue de France, de faire une diversion, & d'aller attaquer la Ville de Calais, où il n'y avoit alors que six cens hommes de garnison; ce qui lui réussit. De Rône qui s'étoit chargé de la conduite de ce Siege, prit sans résistance les Forts de Nieulet, & du Risban, où l'on mit plusieurs piéces de Canon en Batterie pour écarter la Flote Hollandoise qui débarqua dans les Fauxbourgs soixante Soldats pour tout secours. Le Roi de France ayant appris le danger où Calais étoit réduit accourut de ce côté-là, & laissa au Connétable le soin du Siege de la Fere: Mais les entreprises qu'il sit pour secourir la Place ayant eu peu de réussite, il eut le déplaisir de la voir emportée d'assaut par l'Archiduc le 27. Mars de l'an 1596. La prise d'une Place de cette importance étonna rellement les François, que les Villes de Han & de Guines se rendirent à la premiere sommation que ·l'ArchiCOMTES DE FLANDRE. 313'
l'Archiduc leur en sit saire; & pour meta
tre ses conquêtes à couvert, il assiegea
la Ville d'Ardres située sur les Consins
du Boulonnois & du Coraté de Guînes.
& contraignit le Marquis de Belin, qui
la désendoit avec une garnison de 3000.
hommes, de capituler & d'abandonner la Place le 23. Mai 1596. Cependant la Fere dont les François continuoient toûjours le siege, se rendit le
22. Mai à des conditions trés-honorables.

Si les Espagnols eurent beaucoup de sujet de se réjouir des avantages, qu'ils venoient de remporter sur la France, ils. en eurent un bien plus grand, lorsque Portocarrero Gouverneur pour l'Espagne de la Ville de Dourlens, s'empara d'Amiens par stratagéme. Les François étonnez d'une si grande perte, firent avancer des troupes vers cette Ville, afin de serrer de prés les Espagnols qui étoient dedans, & de ne leur pas donner le loisir de s'y fortisier; ce qui n'empêcha pas que l'Archiduc n'y fit entrer du secours. Les François ayant formé le siege d'Amiens sous la conduite de Biron, le Roi de France y vint en personne, & manqua d'étre tué d'une volée de Canon.

L'Archiduc ayant assemblé ses troupes pour secourir la place, que les François attaquoient aussi vigourensement que les Assegez la désendoient, s'approcha du Camp des Assegeans, & sit passer la riviere de Somme à son armée, qui étoit de 3,5000, hommes à deux lieues d'Amiens, ce qui jetta une telle épouvante dans le cœur des Assegeans, qu'une partie prit la suite vers Abbeville. L'Archiduc voulant attaquer les Lignes des Assiegeans, & prositer de la consternation, où son aproche les avoit mis, ensured d'Arragon ses principaux Conseil-214 HISTOIRE DES miral d'Arragon les principaux Conseil-ters, qui par ce manvais conseil lui ar-racherent des mains une Victoire aisée & infaillible; cat les François qui avoient une apprehension mortelle de cette attaque, s'étant raffurez par la lenteur des Espagnols, reprirent courage. L'Archi-duc voulant recouvier l'occasion qu'il venoit de perdre, commanda au Comte de Buquoy de tenter le passage de la civiere de Somme avec des barques chargées sur des Chariots; mais le Duc du Maine qui gardoit ce passage, ayant mis du Canon en baterie pour tirer sur les Espagnole, L'Aschidue qui s'exposoit comme

COMTES DE FLANDRE. 315 comme le moindre de ses soldats, & qui fut en danger d'être emporté d'un coup de Canon, voyant que les efforts pour secourir Amiens étoient inutiles, & que les Vivres manquoient à son Armée, il se retira du côté de Dourlens. Sa retraito fut si belle & si bien ordonnée, que les François qui avoient une envie extrême de sortir de leur Camp pour attaquer son Arrieregatde, n'oserent jamais l'entreprendre; ce qui donna de l'admiration au Roi de France, qui ne put s'empêcher, tout grand Capitaine qu'il étoit, de louer une si belle action. Cette retraite su sui-vie de la reddition d'Amiens au Ros de ·France, & de la Paix qui fut conclue à Vervins entre les deux Couronnes le 2. Mai 1598.

L'Archiduc tournant toutes ses penlées du côté de la guerre de Hollande, assiegea la Ville de Husst, que les Hollandois tenoient dans la Flandre orientale, & l'emporta aprés un mois de siege malgré la vigoureuse resistance du Comte de Solms, qui la défendoit avec une garnison

de 3000. hommes.

L'Archiduc mit sur pied une trés belle Armés, qu'il sit camper à Turnhout en Brabant sous la conduite du Baron de N 2 Balan-

Digitized by Google

Balanson, qui fur cause de la désaite d'une partie de cette Armée par les Hollandois, & qui y perit lui-même avec 2000. hommes. Le Prince Maurice sit sur la Ville de Venlo en Gueldre une entreprise qui ne lui reiissit pas. Les Espa-gnols prirent en 1598, le Fort de Patien-ce par la trahison de quelques François qui y étoient en Garnison. Peu de temps aprés une Baleine de 70. pieds de longueur vint échoüer sur les côtes de Flandre. Cette même année fut remarqueble par la donation que le Roi d'Espagne sit à l'Infante Isabelle Claire Eugenie sa sille, de la Principauté des Païs-Bas, & de la Franche-Comté en faveur du mariage qu'elle devoit contracter avec l'Archiduc Albert. Philippe avoit eu cette Princesse de son mariage avec Isabelle de France fille de Henri II. sa troisiéme semme; & il crût ne pouvoir mieux lui marquer sa tendresse qu'en la donnant pour épouse à œ Prince avec une si riche dot, dont il sit ratifier la donation par Philippe son fils, qui lui succeda sous le nom de Philippe III. à condition neanmoins que ces Provinces retourneroient à la Couronne d'Espagne, si l'abelle venoit à mourir sans enfans. Les Etats de Brabant formerent fur cette Donation quelques dissicultez, qui

COMTES DE FLANDRE, 317 qui furent accommodées sous plusieurs conditions. Mais la mort ne donna pas au Roi le temps de voir l'accomplissement d'une si belle Alliance, puisqu'il mourut le 13. de Septembre de l'an 1589. L'Archiduc Albert étant sur le point de conclure sou mariage avec l'Insante, se dépouilla de la Pourpre dans l'Eglise de Nôtre-Dame de Halle, pour prendre en même temps l'épée sous les auspices de la Reine des Cieux, pour laquelle il devoit combattre les Heretiques. Il fit en même temps une demission de l'Archevêché de Tolede, en faveur de Dom Garcia Loaysa Precepteur de Philippe Prince des Espagnes, retenant toutefois une pension de 50000. Ecus sur ce riche benefice. L'Archiduc ne renonça qu'à regret à l'état Ecclesiastique: mais il le fit pour obeir au Pape Clement VIII. qui lui ordonnoit de renoncer à l'Eglise pour le bien de l'Eglise même. La Lettre qu'Albert écrivit sur ce sujet à sa Sainteté, nous marque assez ses veritables fentimens sur ce sujet.

Ce Prince étant dégagé de tous les empêchemens qui pouvoient s'opposer à son mariage, par une dispense que le Pape lui envoya, se disposa à l'aller con-

N'3 clure

318 Histoire des clure en Espagne. Mais avant que de partir il laissa le Gouvernement des Pais-Bas à son Cousin Germain le Cardinal André d'Autriche fils de l'Archiduc Ferdinand frere de Maximilien II, pour Gouver-ner en son absence; après quoi il prit la route d'Italie par l'Allemagne, & il ren-contra près d'Inspruch dans le Comté de Tirol Marguerite d'Autriche nouvelle-ment mariée à Philippe Prince d'Espagne qui y alloit joindre son époux, avec la-quelle Albert continua sa route dans le Mantouan, & se rendit à Ferrare où le Pape Clement VIII. celebra les épousailles de Philippe III, au nom de qui l'Archiduc épousa cette Princesse avec une magnificence digne de ces augustes Epous. Le Duc de Sesse tint en cette même Ceremonie la place de l'Infante Isabelle, que l'Archiduc épousa en même temps en vertu de cette procuration. Delà ayant continué leur voyage par les Etats de Parme & de Modene, & par le Milanez, ils s'embarquerent à Genes, d'où ils arriverent à Valence en Espagne, Cependant l'Archiduc ayant pris le devant en Chaise de poste, pour aller donner avis au Roi de l'arrivée de la Reines le rencontra en chemin, avec l'Infante Habelle

COMTES DE FLANDRE. Isabelle sa chere épouse, qu'il salua pour la premiere fois. Je ne parlerai point ici de la magnifique reception que l'on fit à la Reine dans tous les lieux de son pessage, puisque cela n'a rien de commun avec le sujer de cette Histoire. Je me con-tenterai de dire, que le Roi, l'Infante & l'Archiduc étant arrivez à Valence, le Roi ratifia en presence du Nonce de sa Sainteté, le mariage que l'Archiduc avoit contracté en son nom avec la Reine dans la Ville de Ferrare; & l'Archiduc en sie de même à l'égard de celui qu'il avoit conclu par Procureur avec l'Infante Isabelle; ensuite dequoi ces illustres Epoux recurrent de la main du Nonce, la benediction nuptiale, qui fur suivie d'une Fête laquelle dura huit jours. Toutes ces Ceremonies ayant été achevées avec une pompe qu'il seroit malaisé de décricrire tant elle fut extraordinaire, l'Archiduc & l'Infante son Epouse quitterent PEspagne pour venir prendre possession de la Principaute des Pais-Bas, où ils arriverent aprês avoit pris la même route que l'Archiduc avoit tenue pour aller en Espagne. On leur sit par tout des Entrées magnifiques aux acclamations des Peuples, qui s'estimoient heureux d'être N 4 lous

320 HISTOIRE DES Epoux; tout cela se passa sur la fin de l'année 1599. Et au commencement de l'au 1600. Leurs Altesses firent leurentrée le 28. de Janvier dans la Ville de Gand, qui leur fit une reception des plus pompeules, & delà elles continuerent de faire reconnoître leur Souveraineté dans toutes les autres Villes des Pais-Bas Efpagnols. L'Archiduc ayant pris possession de ces Provinces, s'appliqua fortement à faire la guerre aux Hollandois, & aprés avoir appailé la mutinerie des troupes Efpagnoles, il se mit en Campagne avec 12000. Fantassins, & 1500. Chevaux pour s'opposer au Prince Maurice, qui s'étoit campé avec son Armée prés de Dunquerke. Isabelle voulant partager avec lui ses dangers, l'accompagna dans cette expedition, passant comme une Amazone au milieu des Bataillons & des Escadrons rangez en bataille, mais l'Archiduc qui aprehendoit que cette ardeur martiale, ne sût nuisible à sa santé, la renvoya à Gand, & marcha d'abord contre les Forteresses d'Oudembourg & de Snaeskerque qu'il força, batit le Prince Ernest de Nassau, qui vouloit s'opposer à son passage au Pont de Lessingue, & atreiCOMTES DE FLANDRE. 321 atteignit auprés de Nieuport l'Armée du Prince Maurice, lequel ayant rangé ses troupes en bataille, leur declata qu'il falloit vaincre ou mourir. Le Combat ayant été fort opiniâtré, & les deux Armées ayant long-temps combatu avec un avantage presqu'égal, la Victoire sembloit pancher du côté de l'Archiduc, qui avoit fait plier la Cavalerie Hollandoise, & mis en fuite un Regiment de Frisons, dont une partie sut noyée dans la Mer. Mais les François & Anglois qui étoient au service de la Hollande, ayant recommencé le Combat, l'Infanterie de l'Archiduc fut mise en desordre par l'Artillerie Hollandoise, & ensuite rompue par les ennemis qui remporterent la Victoire. L'Archiduc laissa sur le Champ de bataille trois mille morts, & 700. pri-fonniers: les Hollandois n'en perdirent pas moins si l'on y comprend la perte qu'ils firent quand l'Archiduc batit le Prince Ernest de Nassau. Le Prince Maurice qui avoit sormé le siege de Nieuport avant le Combat, ne profita pas de sa Victoire, puisqu'étant retourné dans ses Lignes, il se retira cinq jours aprés. L'Archiduc qui s'étoit beaucoup exposé dans cette bataille, où il remplit tous les 222 HISTOIRE DES devoirs d'un brave soldat & d'un Grand Capitaine, y fut blessé d'un coup de pique au vilage. Ce Prince ayant rétabli son Arau vilage. Ce l'inice ayant retabil ion Ar-mée, entreprit le 3. Juillet de l'an 1601. le fameux siege d'Ostende, où il y avoit une garnison de 7000. hommes. Les mauvais succez qu'il eut au commencement de ce siege, où il passa 4. mois en escar-mouches sans y tien avancer, ne le re-buterent point. Les mandies contagieuses se mirent dans la garnison, qui en emporta plus de cinq mille. Albert se disposant à donner l'assaut à la vieille Ville, le Chevalier Vere Anglois, Gouverneur de la Place, qui se sentoit trop soible, demanda à capituler, pour gagner du temps, & y faire entrer le secours qu'il attendoit, & qui étant arrivé, Vere se moque de l'Archiduc, lequel indigné de cette fourberie fit donner à la Place un rude assaut, où il perdit 800. hommes, à cause des Ecluses que la Garnison sâcha sur les Assiegeans. Et pour comble de malheur, un secours arrivé de Zelande entra dans la Place. Le grand cœur de l'Archiduc, ferme parmi tant de disgraces lui fit continuer ce siege contre le sentiment de tous les principaux Officiers de son Année, & malgré tous les secours & les rafrai-

COMTES DE FLANDRE. raftaichissemens que les Assiegez recevoient de tems en temps, il les reduisse à Capituler aprés un fiege de trois ans trois mois, & trois jours. Il faudroit un volume entier pour raconter toutes les circonstances de ce siege memorable, auquel on ne trouve rien de comparable dans l'antiquité que le siege de Troye, & pour faire un détail de toutes les entrepriles que fit le Prince Maurice pour arracher à l'Archiduc certe conquête, qui ne lui pût enfin échaper, & qui fut obligée de se réndre le 22, da Septembre 1604. Le Marquis de Spinola Genois, qui s'étoit attaché au service d'Albert hui rendit de trés grands services dans la reduction de cette Ville, à laquelle, aprés l'Archiduc, il contribua plus que personne. Ce fut avec lui que le Gouverneur de la Place Capitula en l'absence de l'Archidue, lequel ayant apris la nouvelle de eette Capitulation, se rendit avec l'Archiduchesse au Camp où le Marquis de Spinola leur fit une magnifique reception, & aprés avoir regalé Leurs Altesles sous fes Tentes, il leur donna le divertissement d'un spectacle martial par la representation du fameux siege, qui venoit d'être heureulement achevé à leur gloire. N 6

## 224 HISTOTRE DES

Pendant que l'Archiduc assiegeoit Ostende avec tant de sermeté, le Prince Maurice pour l'obliger à le lever, entreprit celui de Bois-le-Duc, qui ne lui reussitit pas. La Place ayant été vigoureusement desendue par Grobendonck, qui en étoit Gouverneur, & secourne

par le Comte Frideric de Bergh.

Aprés que l'Archiduc eut repoussé les ennemis du dehors, il en eut à combattre un fort dangereux au dedans. Ce fut un soulevement des troupes Espagnoles, dont la nouvelle étant venue au Roi d'Espagne, il donna ordre à l'Archiduc de châtier cette revolte à quelque prix que ce fur. Les seditieux sçachant que l'Archiduc s'avançoit pour les ranger à la raison, imploserent le secours des Hollandois, & promirent de leur être fidéles s'ils vouloient les secourir. Maurice fortissé par la jonction des Rebelles, vint remettre le siege devant Boldue, ce qui obligea l'Archiduc de laisser le commandement du siege d'Ostende à Spinola, pour venir s'opposer à Maurice. Il le sit avec succez, & se servant d'un stratagême fort ingenieux, il fit entrer 5000. hommes de Garnison dans Bolduc, qui n'étoit défendu que par la Bourgeolie, cç

ce qui déconcerta tellement le Prince Maurice, qu'il sut obligé de lever le siege.

En 1605. Maurice s'étant remis à la tête d'une Armée de 2500. Chevaux, & de 7000. Fantallins, forma une entreprise sur la Ville d'Anvers, laquelle ne lui ayant pas reuffi, tout ce grand dessein se termina à la prise d'un petit Château auprés de Berg-op-Zoom. L'Archiduc qui veilloit sans cesse à quelque conquête nouvelle, fit marcher les troupes du côté de Linghe, Place trés-forte, située à l'entrée de la Westphalie & du païs d'Overissel. Spinola qui avoit le commandement de l'Armée, prit sur sa route Oldenzeel le 10. d'Août, d'où il continua sa marche du côté de Linghe, qu'il assiegea le 13. du même mois, & l'obligea de Capituler le 19.. L'Archiduc appliqua le Pétard aux portes de Berg-op-Zoom; mais ce dessein ne lui ayant pas reulfi, il tourna les pensées du côté de Vachtendonck, qu'il fit affieger par le Comte de Buquoy le 8. Octobre., Celuici pressa la Place avec tant de vigueur, qu'il la contraignit de le rendre le 27. du même mois; pendant que le Prince Maurice essaya vainement de s'emparer de la Ville Nz

Ville de Gueldre. L'Archiduc prit enfaite Lochem dans le Comté, de Zutphen; Spinola assiegéa par son ordre la Ville de Groll, & s'en rendit maître le 14. Août 1606. La Ville de Rhimberg trés-forte d'elle même, & désendue par une Garnison de 4500, sut emportée par le même torrent de bonkeur, & se rendit à ce General le 2. d'Octobre tandis que le Prince Maurice sit une vaine entreprise sur Venlo. Il ne sut pas plus heureux devant Groli, dont Spinola lui six lever le siege.

Ensin après plusieurs exploits memorables qui se passerent de part & d'autre, l'Espagne conclut avec la Hollande une Treve de 12. ans, qui sut publiée à Anvers le 14. Avril de l'an 1609. Le Ros Henri IV. entretint alors une étroite correspondance avec l'Archiduc, à qui se envoya un Ambassadeur, qui sut reçst à Bruxelles, avet une magnificente route extraordinaire. L'Archiduc donna à Grobendonck Gouverneur de Bolduc, la permission de faire combattre dix-neus des plus braves de sa garnison, contre autant de François de la garnison de Bergoop-Zoom, qui surent presque tous tuez, & le reste psis avec Breauté Gentilhomme

me Norman leur Conducteur, qui avoit envoyé faire un défi à la Gamison de Bolduc, laquelle ne petdit que cinq hommes dans ce Combat.

L'Archiduc delivré des soins de la guerre qu'il avoit faite avec tant d'heu-reux succés, se servit du repos que lui donnoit une longue Tréve pour se consacrer entierement aux exercices de pieté, à laquelle il avoit un penchant naturel. Comme ce Prince avoit une dévotion trés particuliere envers la Mere de Dieu, il voulut que tous ses Etendarts portassent l'Image de cette Reine du Ciel & de la Terre, avec cette inscription, Sainte Mere de Dieu, nous avons recours à vôtre assistance. Il avoit une veneration singuliere pour cette grande Protectrice des Humains, honorée à Montaigu prés de Diest, où il sit bâtir à son honneur une belle Eglise, qu'il enrichit de plusieurs presens magnisiques. Il fit vemr d'Espagne Anne de Jesus Compagne de Sainte Therese, & le Pere Thomas de Jesus Religieux Carme, pour établir par leur moyen la régle des Carmes déchaussez dans les Pais Bas, & · Il fit bâtir prés de son Palais à Bruxelles un beau Convent de Carmelites, d'où

228 H I S T O I R B D E S
cette réforme s'est répandue dans les Pais
Etrangers. Comme il avoit une dévotion trés-particuliere envers les Reliques
des Saints, il sit venir de Reims en Champagne le Corps de S. Albert Evêque
de Liege, son Patron & son Parent, &
il sit gloire de porter sur ses épaules ce
precieux fardeau, dans l'Eglise des Carmelites, s'étant accompagné de l'Archevêque de Malines, de Gui Bentivoglio
Internonce de Sa Sainteté, de Jean
Richardot Archevêque de Cambrai, &
de plusieurs autres Prélats, & il procura
auprés du Pape Paul V. la canonisation
de ce saint Evêque.

L'Archiduc Albert donna encore des marques de sa pieté en plusieurs endroits, soit en bâtissant où en rétablissant un grand nombre d'Eglises, ou en les ornant de plusieurs riches dons. Ce fut lui qui posa la premiere pierre de l'Hermitage des Carmes déchaussez de Marlagne

qu'il fit édifier prés de Namur.

En 1611, il set publier un Edit perpetuel & irrévocable pour terminer les anciennes que elles des Familles, & il ordonna que tous les titres des priviléges, & coûtumes particulieres des Villes du Païs-Bas, seroient rapportez par de-

Vant

vant lui pour être examinez, & recevoir son approbation. Au reste, il étoit fort charitable envers les Pauvres, & particulierement envers ceux qu'une honnête pudeur empêche de découvrir leur necessité, & c'est pour cela qu'il confioit à des gens de probité des sommes considerables pour les saire distribuer en secret à ces pauvres honteux.

Il avoit de grands égards pour sesproches, & il en donna des marques à l'Empereur Ferdinand II. son Cousin Germain, à qui il fit une cession de la Province d'Autriche, & de ses dépendances qu'il avoit heritées de l'Empereur Mathias son Frere, mort le 20. Mars 1610. ce qu'il fit lorsqu'il jouissoit encote d'une parfaite santé, & il ne se contenta pas de lui ceder l'Empire qu'il pouvoit obtenir préférablement à lui, mais il lui fit encore cette donation. Il avoit encore eu un autre occasion de monter sur le Trône Imperial, mais sa rate modestie le lui avoit fait refuser, lorsque les Electeurs de l'Empire la lui déférerent d'une commune voix après la mort de l'Empereur Rodolphe son frere, & il la renvoya à l'Archiduc Mathias son frere puiné, aprés le décés de qui il fit encore

le même refus; & il se montra d'autant plus louable en resusant une si haute Dignité, que personne ne la meritoit mieux que lui.

Il fir paroître en Allemagne son zele pour le maintien de la Religion Catho-lique, par le puissant secours qu'il envoya à l'Empereur Ferdinand II. son Cousin, contre Frideric Electeur Palatin qui s'étoit fait proclamer Roi de Boheme, & qui par la puissante Ligue qu'il avoit faite avec tous les Protestans d'Allemagne menaçoit également la Religion Catholique, & la Maison d'Autriche

d'une ruine prochaine.

Pour ce qui regarde ses exercices de dévotion, il les pratiquoit tous les jours très-régulièrement, en employant chaque jour deux heures à l'Oraison. Il recitoit journellement l'Office de la Sainte Vierge, les Pseaumes de la Penirence, & les Litanies, qu'il sit imprimer exprés à Anvers chez Christophle Plantin. Il ne laissa jamais passer un seul jour sans entendre la Messe, non pas même dans le Camp: Il se confessoit & communioit non-seulement aux principales Fêtes de l'année, mais encore à tous les jours confacrez à Nôtre Seigneur, à la Sainte Vierge,

COMTES DE FLANDRE. 331 Vierge, & aux Apôtres. Jamais il ne rencontroit le S. Sacrement sans l'accompagner à pied, & c'est sa pieté qui a introduit dans tout le Pais-Bas, la coûtume de porter toûjours le dais au dessits du S. Sacrement, & de l'accompagner en foule avec des Cierges allumez. rétabli & enrichi plus de 300. Eglises détruites par la guerre, & il y a missou-vent lui-même la premiere pierre, comme il a fait aux Eglises des Jesuites, des Augustins, des Carmes déchaussez, des Minimes, des Annonciades, & des Carmelites de Bruxelles. Il avoit une veneration singuliere pour le S. Siege Apostolique, & pour tour ce qui a relation à la Religion. Il détestoir les disserers qui naissent entre les Puissances Ecclesiastiques, & Seculieres, & comme on kui reprochoit ce trop grand penchant pour le Sacerdoce, il se servoit, pour y repondre, des mêmes paroles que disoit autrefois Philippe Auguste Roi de France, & dont le Roi S. Louis son petit-fils faisoit un cas trés-particulier.

J'avoue, disoit-il, que je suis porté pour le Sacerdoce, mais quand je considere les faveurs que Dieu m'a faites par l'entremise des Ministres de ses Autels,

qui

qui adressent sans cesse leurs vœux au Ciel pour ma conservation, & pour celle de tout mon Royaume, j'aime mieux sacrisser mes ressentimens aux obligations que je leur ai que de causer un scandale qui rejalira sur moi, & sur toute l'Eglise; J'aime mieux m'attirer la bien-veillance de ceux dont les Prieres m'ont été avantageuses que de les irriter contre moi. Ce sut aussi en reconnoissance du profond respect qu'il avoit pour l'Eglise, que le S. Siege sui accorda le Privilege de choisir, & de presenter lui-même les Evêques de ses Etats.

Pour ce qui regarde les Sciences, & les belles Lettres, il aima la lecture jusqu'à la fin de sa vie, il avoit incessamment devant les yeux les Manuscrits des régnes de ses Ancêtres depuis Maximilien I. & Philippe I. que l'on conserve encore avec beaucoup de soin dans la Ville de Bruxelles. Les Mathematiques, & sur tout la Geometrie saisoient les delices de son esprit, & il y sit de si grands progrés que son Architecte Vencessas Couberghen, & le célébre Mathematicien Michel Coignet étoient surpris des connoissances qu'il avoit acquises dans ces Sciences. Il n'étoit pas moins éclai-

Un Prince qui avoit mené une si belle vie, ne pouvoit sans doute mourir que d'une belle mort, à laquelle toute la vie n'avoit été qu'une longue prépara-tion. Aussi lorsqu'Inigo Brizuela Dominicain son Confesseur depuis 2 y. ans, lui eut annoncé la derniere heure de sa vie, il reçût cet Arrêt avec une tranquillité d'esprit merveilleuse; & bien loin d'être laisi d'étonnement à cette terrible nouvelle, il en témoigna même de la joye, & il se munit aussi-tôt des Sacremens de l'Eglise. Le Pere Dominique fameux dans l'Ordre des Carmes qui avoit depuis plusieurs années visité l'Archiduc dont il avoit reçû de grands témoignages d'estime & de veneration, l'assista à la mort, & ce sus entre ses mains qu'il rendit saintement son ame à Dieu le 13. Juillet 1621. âgé de 61. an six mois, & un jour aprés un régne de 25. ans. 334 H I S T O I R B D E S.
25. ans. Son corps fut revéru de l'Habir de ScFrançois, comme il l'avoit ordonné avant la mort. Au mois de Mars
de l'année suivante il sut inhumé dans
l'Eglise de Saince Gudule devant l'Autel
du S. Sacrement de Miracles où on lui
sur les obseques les plus pompeuses, &
les plus magnisiques que l'on est faites
jusques-là, &t que l'on set jamais,

L'Archiduc Albert étoit d'une tailleun pen au dessous de la mediocre, mais bien proportionnée, & droite; il avoit l'air ma--jellucux, & grave quoique lans affectation, & le poil blond. Il portoit les cheveux courts, & la batbe assez épaisse, & en pointe. Il avoit le front élevé, large & uni, le regard doux & benin, le teint blanc & vermeil, le nez d'une juste longueur, la levre d'en bas un peu pendante, & plus avancée que celle d'en haut, comme l'ont presque tous les Princes de la Maison d'Autriche, mais qui néaumoins ne diminuoit rien de la beauté de la bouche. Il avoit si bien érudié les mœurs de Philippe II. Roi d'Espagne, qu'il en étoit devenu une parfaite copie. Il avoit la mine si haute, & si remplie de Majessé que sa presence inspiroit de la coainte aux plus hardis. Il parloit

COMTES DE FLANDRE. 335 parloit peu, mais fort à propos; il admiroit pen, ce qui su la marque d'un sucordement éclaisé ; l'admission n'étant pour l'ordinaire qu'un effet de l'i-gnorance. Il possedoit routes les vertus dans un si haut degré qu'on autoit eu de la prime à décider quelle étoit sa versu dominante, si la pieté ne l'avoit pas emporté sur toutes les autres. Sa Cout, quoique magnifique, étoit si reguliere qu'on l'auroit prise pour un Monastere résormé, dont les exemples du Prince étoient la principale régle. Sa constance étoit comparable à celle de Philippe I I. son Beau-pere dont il étoit le patsait Imitateur, il fur tolljours égal dans l'une & dans l'aurre Fortune, & bien qu'il eut tolijours été accoultumé à la prosperité, son grand cœur n'en étoit pas moins préparé contre la mauvaise Fortune, dont il enduroit les revers avec une constance menveilleuse: Il aimoit la Justice, & il la rendoit; & la faisoit rendre exactement, de telle sorte néanmoins que la ses divertissemens étoient honnêtes, & moderez, & il éwir aisé de juger qu'il les prenoit plurât pour le délasser l'esprit sque pour satisfaire à son inclination. **Tamais**  Jamais Souverain ne fut plus Maître de ses Sujets, que ce Prince le fut de luimême, & particulierement de la colere à laquelle ceux qui commandent aux hommes sont plus sujets que les autres hommes. Après Dieu l'Infante Isabelle son Epouse & son Peuple étoient le principal objet de ses affections & de sa tendresse; aussi jamais Prince ne sut plus

regreté.

Il n'eut point d'enfans de l'Infante Isabelle, avec laquelle il vécut 23. ans dans une parfaite union conjugale, & dans une continence rare parmi les Grands. Il honora de son estime & de sa bienveillance tous les ordres religieux, & particulierement les Jesuites à qui il don-na une marque trés-sensible de sa pro-tection par une Lettre qu'il écrivit au Pape, pour empêcher la condemnation de Louis Molina Jesuite. Les autres Ordres Religieux ont auss éprouvé en plusieurs occasions son inclination à procu-rer du bien à tous. Sa charité s'est sur tout distinguée envers les pauvres Eco-liers étrangers, pour l'entretien desquels il fonda les Colleges des Anglois, des Ecoslois, des Alemans, des François & des Irlandois, dans les Universitez de

COMTES DE FLANDRE. 337 de Douay, & de Louvain, & dans la Ville de S. Omer.

Aprés le décés de l'Archiduc, l'Infante Isabelle son épouse qui l'avoit si bien secondé dans le Gouvernement des Païs-Bas, en soutint elle seule tout le poids pendant douze ans ou environ qu'elle survéquit à son époux, & elle s'en aquita si dignement qu'on peut la comparer aux plus illustres personnes de son sexe. Elle étoit fille de Philippe II. Roi d'Espagne, & d'Isabelle fille de Henri II. Roi de France, sa troisiéme femme. Elle fit paroître dés sa plus tendre jeunesse une si grande vivacité d'esprit, & en même temps un jugement fi solide que le Roi son pere surpris de la force de ses raisonnemens, la sit entrer dans le Conseil dés l'âge de douze ans, & pendant 35. ans qu'elle fut auprés de lui, il suivoit le plus souvent ses avis. La part qu'elle ent aux secrets de l'Etat, ne diminua rien de cette pieté qu'elle avoit succée avec le lait; & son pere fut si satisfait de sa conduite, de sa haute sagesse, & de l'assiduité avec laquelle elle se tenoit prés de sa personne, qu'en la donnant pour semme à l'Archiduc Albert, il lui donna en même temps pour fa dote la Principauté des Pais-Bas; & bien qu'elle sût en droit de gouverner elle-même un Etat dont sa naissance l'avoit mise en possession, elle avoit ant de désérence pour son époux, qu'elle lui renvoyoit toutes les affaires, & les remettoit à sa disposition, voulant que toutes les graces dépendissent de lui. L'Archiduc en usoit de même avec elle, & il n'y ent jamais entr'eux d'autre dispute que celle que faisoit naître cette déférence mutuelle.

Aprés le décés de son époux, elle seroit entrée dans un Monastere pour y passer le reste de ses jours, si elle n'ent apprehendé de laisser ses Etats en proye à l'Heresse, mais elle aima mieux sacrisser ses inclinations, & son repos au salut de son Peuple, que de l'abandonner dans le temps où il avoit le plus besoin d'une Souveraine si prudente, & si zelée. Mais si cette consideration l'empêcha de faire profession de la vie Religieuse, elle ne l'empêcha pas d'en porter l'Habit, & d'en pratiquer en secret tous les exercices. Elle parloit peu, mais si à propos, & avec tant de justelle, que ses paroles étoient autant d'Oracles. Elle ne sortoir presque jamais de son

Comtes De Plandre. 339 fon Palais, que pour assister aux Pro-cessions, & autres Assemblées de dévotion, on pour accompagner le S. Sacrement qu'on portoit aux malades. Pour fatisfaire à ce pieux devoir qu'elle s'imposoit elle même, elle montoit jusques dans les Galetas, & les Greniers où étoient des pauvres malades, sans se rebuter de l'infection de l'air qu'on y respiroit, & elle y laissoit toûjours des marques de sa charité. Ce n'est pas que quelquesois elle ne se relâchât de cette severité, & qu'elle ne prit plaisir de tirer à l'Oiseau, avec l'Arquebule ou l'Arbaleste, en quoi elle faisoit paroître beaucoup d'adresse. Elle fir bâtir aux Sermens, & aux Corps de Métier de Bruxelles de magnifiques Maisons où elle buvoit quelquesois à leur fanté, & par cette familiarité obligeante, & ces manieres populaires elle s'insinuoit dans l'estime & dans l'affection du Peuple.

Quand elle étoit obligée de refuser quelque grace, elle le faisoit en des termes si obligeans qu'elle avoit trouvé le fecret de contenter même en resusant. Elle partageoit la Journée en quatre parties égales, employent six heures aux exercices de pieté, autant à ses repas,

340 HISTOIRE DES & à sa récréation qui n'étoit autre que de passer son qui n'estit autre que de passer son temps avec ses silles d'honneur à faire des ouvrages de tapisserie pour parer les Eglises, ou à faire des chemises pour les Pauvres; les six autres étoient destinées pour les affaires d'Etat, les Dépêches & les Audiences, & le reste pour le Sommeil, qu'elle ardenneir que l'en incommeil, qu'elle ardenneir que l'en incommeil, qu'elle le ordonnoit que l'an interrompit tou-tes les fois qu'il arrivoit quelque Dépêche d'importance, ou quelque Courier presse de partir. Avant enb desse coucher, elle lisoit toutes les Requêtes, & les apostilloit de sa main. Elle n'usoit jamais d'autorité absolué pour établir aucun Impôt, & par cette maniere d'agir elle obtenoit du Peuple tout ce qu'elle trauloit. vouloit. Elle avoit beaucoup de constance, & de fermeté, & elle en donna des marques lorsqu'on lui apporta une fausse nouvelle de la mort de l'Archiduc fon époux, qu'on disoit avoir été tué à la Bataille de Nieupost, & bien qu'elle l'aimât tendrement, elle reçût cette nouvelle sans faire paroître ce qu'elle sentoit au fond de son cœur. Quand elle vie revenir l'Archiduc blessé, elle le rectte sans lui témoigner ni tristesse, ni étonnement, mais elle en eut un soin qui

COMTES DE FLANDRE. 341 fit bien voir que son cœur en étoit plus touché que ses yeux ni sa bouche ne le faisoient paroître. Les Hollandois qui avoient recommencé la Guerre aprés la mort de l'Archiduc, lui enleverent les Villes de Mastricht, & de Bolduc, mais la nouvelle de ces pertes l'auroit trouvée insensible, si l'intérêt de la Religion n'y est point été mêlé.

Les Hollandois ayant jetté dans la Mer, à la vûe de Dunkerque où elle étoit alors, tous les Mariniers d'une Barque qu'ils avoient prise, on la pressa de leur faire le même traitement, mais elle se contenta de répondre qu'elle les avoit vûs, sans donner aucun ordre d'user de represailles sur les Hollandois. Elle fit de sa Cour l'azile des Princes affligez, lorsqu'elle reçut magnifiquement Marie de Medicis Meré de Louis XIII. Roi de France, & le Duc d'Orleans son filsaqui venoient chercher un azile dans sa Cour: Mais ce n'étoit pas pour s'en prévaloir contre la France, puisqu'elle leur conseilla de s'accommoder avec le Roi de France, & qu'elle leur offrit pour cela sa médiation. Elle eut soin de les traiter, & de les saire servir avec magnificence, & elle les O3 régala 341 HISTOIRE DES régala de presens, & de festins ou la pompe, & la galanterie éclatoient d'une maniere qui surprit ces illustres Ré-

ługiez. Elle avoit une extréme aversion de l'impureté, & elle ne pouvoit même soussirir tout ce qui avoit l'apparence de ce qu'on appelle dans les Cours des Princes galanterie; elle avoit si bien accostrumé ses silles d'honneur à observer une modelle retenue, que d'un clin-d'œil elle les faisoit rentrer dans leur devoir. Elle avoit l'oreille fermée aux faux rapports, & elle étoit ennemie déclarée des fourberies, & des artifices. Jamais elle n'a eu ni Favori, ni Favorite. Rien me marque davantage son penchant à saire du bien, que ce qu'elle sit peu de temps avant que de rendre l'anne. Comme après avoir reçû l'Extréme Onction, elle se souvint qu'il étoit resté dans sa casserte quantité de Requêtes qu'elle n'avoit pas encore expediées, elle se les sit apporter toute moribonde qu'elle étoit; ce se saisant soûtenir la tête, & conduire le main, elle appoleur en qui lui restoit la main, elle employa ce qui lui restoit de vie à les signer le mieux qu'elle pûr. Par cette action de charité elle prélerva de ruine des Familles entieres prêtes à tomber.

COMTES DE FLANDRE. 345 tomber, & en releva d'autres qui étoient tombées. A peine eut elle donné à ses Sujets cette derniere marque de son affection qu'elle rendit l'esprir le 1. de Decembre de l'an 1653. âgée de 67. ans 3. mois 10. jours. Aprés avoir regné 22. ans avec l'Archiduc son époux, & 12. ans seule. Cette Princesse n'ayant point laissé d'enfans après son décés, la possession des Pais-Bas retourna au Roi d'Espagne, suivant qu'il avoit été stipulé dans le Contract de Donation que lui en set le Roi Philippe II. son pete l'an 1598.

PHILIPPE IV. Roi d'Espagne, 33.

Comte de Flandre, & 6 du Nom.

A succession du Comté de Flandre, ainsi que de tout le reste des Païs-Bas Catholiques, étant dévoluë à Philippe IV. Roi d'Espagne par le décés d'Isabelle d'Autriche sa Tante décédée sans enfans, il en donna le Gouvernement au Marquis d'Ayetone. Le Duc d'Orleans qui s'étoit retiré à Bruxelles pour plusieurs sujets de mécontentement qu'il avoit reçûs du Roi Louïs XIII. son Frere, s'étant reconcilié secretement Q 4

444 HISTOIRE DES avec lui, sortit de cette Ville sous prétexte d'une partie de chasse, & se retira en France. Les François qui ne cherchoient qu'à affoiblir la puissance des Espagnols, entretemoient d'étroites correspondances avec les Etats Généraux des Provinces Unies, & pour les engager à continuer la guerre contre l'Espagne, ils leurs firent de grandes promeffes par le Baron de Charnassé leur Ambassadeur en Hollande, qui les engagea à faire avec la France un Traité par lequel ils s'obligeoient de ne faire d'un an, ni Paix, ni Tréve avec l'Espagne, & que l'an étant expiré ils ne pourroient traiter avec elle sans le consentement de la France, qui de son côté promettoit de sour-nir aux Etats Généraux un million, outre cent mille écus destinez à l'entretien d'un Régiment d'Infanterie Françoise. Le Prince Thomas de Savoye s'étant retiré à Bruxelles à la persuasion de Marie de Bourbon sa femme, sœur du Comte de Soissons mal-satisfaite du Duc de Savoye, prit le Commandement des Troupes d'Espagne en Flandre.

L'an 1635. les François qui depuis long temps cherchoient les occasions de déclarer la guerre aux Espagnols, em-

brailerent

COMTES DE FLANDRE. 345 brasser avec chaleur celle que la pri-fon de l'Electeur de Tréves, qui s'étoit mis sous leur protection, leur offrir. En effet, cet Electeur ayant mis Her-manstein, la plus forte de ses places en-tre leurs mains, les Espagnols indignez de ce procedé envoyerent le Comte d'Embden un de leurs Généraux avec une Armée qui s'étant emparée de Tréves, se saist de la personne de l'Electeur, & l'amena prisonnier à Namur, & delà à Terneuse prés de Bruxelles. Les François qui ne demandoient qu'un pareil prétexte pour rompre avec les Espagnols, sollicitez d'ailleurs fortement par les Hollandois, qui menaçoient la France de faire une Tréve avec l'Espagne, déclarerent la guerre à l'Espagnol sur le resus que le Cardinal Infant Gouverneur des Païs-Bas leur sit de remettre l'Electeur de Tréves en liberté.

Cette déclaration n'eut pas plûtôt été faite que les Maréchaux de Châtillon, & de Brezé entrerent dans le Luxembourg avec une Armée de 25000. hommes, & aprés avoir pris le Château d'Orchimont, & la Ville de Marche en Famine, ils s'avancerent dans le Païs de Liege où ils trouverent prés du Bourg O 5 d'Ayein

346 Hrstorre Espagnole composte de 16000. hommes, & conduite par le Prince Thomas de Savoye qui s'étoit retranché dans un Valon, où il sur ataqué & désait par les François, quelque résistance & quelque bravoure qu'il se paroître en cette occasion où les Espagnols perdirent 5000. hommes tuez dans le Combat, outre dix-huit cent prisonniers entre lesquels se trouverent plusieurs personnes de marque. Cette Victoire ne coûta que 50. hommes aux François.

Le Maréchal de Châtillon ayant proposé au Conseil de Guerre le fiege de Namur, le Maréchal de Brezé s'y opposa, & ces deux Generaux suivant les ordres de la Cour allerent joindre l'Armée Hollandoise Commandée par le Prince d'Orange. Ce qui ayant été executé, les deux Armées jointes ensemble prirent d'assaut Tillemont où elles commirent de grands desordres, & ayant sait mine d'en vouloir à la Ville de Bruxelle, elles tournerent tête du côté de Louvain qu'elles assiegerent. Mais la disette des vivres & la jonction des troupes Espagnoles & Imperiales conduites par Picolomini & Jean de Vert, les ayant obli-

Comtes de Flandre. 347 gé de lever le siege, les Hollandois se retirerent à Arscot, & les François à Vesel. Ce mauvais succez sur attribué à la mesintelligence qui survint entre les François & les Hollandois, & il donna lieu aux Espaguols de se reconnoître & de revenir de la frayeur où ils étoient. Peu de temps après Ernshoult Lieutenant du Comte d'Embden Gouverneur de la Gueldre Espagnole, prit par Escalade le 26. de Juillet 1635, le Fort de Scheink dans le Betaw. & tua le Gouverneur nommé Velderen & 1500. foldats, qui y étoient en garnison. Ce qui ouvrit aux Espagnols une porte pour entrer jusques dans le cœur de la Hollande; mais le Prince d'Orange secondé par les François, commandez par le Maréchal de Brezé, le reprit par composition le 26. Mai de l'année suivante. Le Maréchal de Brezé revint en France, & depuis ce temps-là les François & les Hollandois firent separement la guerre dans les Pais-Bas.

Pendant que la guerre se faisoit de ce côré là avec des succez differens, on ne la faisoit pas avec moins de chaleur en stalie. Victor Amedée Duc de Savoye, Edouard Farnese Duc de Parme, & la O 6 ManMaréchal de Crequi Lieutenant General pour le Roi de France en Italie, attaquerent les Espagnols, & le Duc de Modene qu'ils vouloient obliger à remoncer au parti d'Espagne pour prendre le leur. Le Duc de Parme s'étant retiré secretement de l'Armée de France, sur assissée l'année suivante dans la Ville de Plaisance par les Espagnols, avec lesques il sit sa Paix par l'entremise du Pape & Grand Duc de Toscane qui ne pouvoient voir de bon œil l'agrandissement des Espagnols en Italie.

Le Duc de Savoye & le Maréchal de Crequi firent quelque progrez dans le Milanez, ou la prise du Château de Fonsané couta la vie au Maréchal de Toiras qui sut également regreté des deux partis pour ses belles qualitez. Il se donna ensuire un Combat le 22. de Juin 1636, où le Marquis de Leganez qui conduisont l'Armée Espagnole ayant sait quelque perte, sut obligé de se reti-

rer à Biagras.

En même temps les François ayant attaqué la Franche Comté, sous la conduite du Prince de Condé furent contraints de lever le siege qu'ils avoient mis devant Dole.

Cr.

Comtes de Flandre. 345 Cependant les Espagnols faisant la guerre en Picardie avec plus de succez qu'en Italie, prirent la Capelle, Bohain, le Catelet, Brai sur somme, & Corbie qui se rendit à composition par la lâcheté du Gouverneur; ce qui porta l'épouvante jusques dans le cœur de la France. Le Cardinal de Richelieu qui ne manquoir jamais de trouver de prompts expediens dans les necessitez les plus preslantes, donna de si bons ordres par tout que le Roi de France se vit en peu de tems une Armée de cinquante deux mille hommes, qui le mit bien-tôt en état de reprendre en personne toutes les places qu'il avoit perdues, & particulierement celle de Corbie, que la Garnison manquant de vivres, fut obligée de rendre, aprés avoir éprouvé les dernieres ex-

Ferdinand Ernest Roi de Boheme & de Hongrie, filsaîne de l'Empereur Ferdinand II. fur élû Roi des Romains le 22 de Decembre 1636. La reputation qu'il s'éroit acquise à la Baraille de Nortlingue, où il avoit defait les Suedois, fit tomber l'Election sur lui quelques fortes que sussent les brigues de ses Competiteurs. L'an

trémitez.

0 7

850 HISTOIRE DES L'an 1637, le Comte d'Harcourt qui conduisoit une Armée Navale au secours du Duc de Parme contre les Espagnols, ayant apris que ce Prince s'étoit accom-modé avec eux, fit une descente dans l'Ile de Sardagne, où il prit Oristan, d'où il emmena un butin considerable, ensuire dequoi il chassa les Espagnols des lles de St. Marguerite & de St, Honorat vers les côtes de Provence, dont les Espagnols s'étoient emparez en 1635. Le Cardinal de la Valette s'étant joint avec la Meilleraye Grand Maître de l'Artille rie, prit Château-Cambresis, Bohain, Landreci, Maubeuge, Beaumont, & h Capelle.

Une autre Armée Françoise commandée par le Maréchal de Châtillon, put dans le Luxembourg les Villes d'Yvoi & de Damvilliers; & le Duc de Longueville squi en commandoit une autre dans la Franche Comté, emporta d'affaut St. Amour, & prit le Châtean

de Bleterans par composition.

Les Espagnols pour se dedommager de ces peries, attaquerent le France du côté du Languedoc, & affiegerent Laucate, sons la conduire de Jean Sebbellon; mais la place se désendit si bien qu'elle

qu'elle donna le temps au Duc d'Halluin Gouverneur de Languedoc, de venir, à son secours & de forcor le Camp des Espagnols-, qui se retirerent avec pertede deux mille hommes-; le Duc d'Haluin eut pour recompense d'une si belle action le Bâton de Maréchal de France.

Victor Amedée Duc de Savoye mourut à Verceil le 7 d'Octobre 1637; âgé de 51 an, & il ent pour successeur François Hiacinte son fils aîné âgé de 5 ans ;

qui mourut peu de temps aprés.

La même année l'Empereur Ferdinand II. revenant de Ratisbonne, où il venoit de faire élire son fils aîné Roi des. Romains, tomba malade d'apoplexie, dont il mourut l'an 59, de son âge, & le 15, de son Empire. C'étoit un Prince rempli de vertus, qui lui furent sort necessaires dans la bonne & dans la many vaise sortune qu'il éprouva également. Ferdinand III. lui succeda.

L'an 1638, la guerre continuant dans le Milanez, le Marquis de Leganez qui en éroit Gouverneur afficgea Breme, que les François avoient fortifiée comme une place qui leur donnoit entrée dans rette Province. Le Maréchal de Crequi qui se dispo-

352 HISTOIRE DES disposoit à la secourir, étant venu reconnoître le Camp des Assiegeans sut emporté d'un coup de Canon. Cette mort sur cause de la reddition de la place, qui pouvoit encore tenir long-temps si Montgaillard qui en étoit Gouverneur eut eu assez de cœur pour la désendre : sa lâcheté lui couta la tête, qu'il perdit à Cazal par sentence du Conseil de Guerre. Leganez poussant sa pointe entra dans le Piémont, où il prit Verceil par composition le 4. Juillet 1638. Le Cardinal de la Valette qui avoit sccedé au Maréchal de Crequi, dans le commandement de l'Armée de France en Italie, s'empara adroitement de la Ville de Cazal. Le Prince de Condé qui commandoit les troupes Françoises du côté de la Biscaye n'eut pas le même succez devant Fontarabie, dont il leva homeusement le siege. On en attribua la faute au Duc de la Valette, qui étoit un des Lieutenans Generaux de l'Armée de France, & qui s'enfuit en Angleterre pendant qu'on tra-vailloit à lui faire son procez. D'un autre côté le Maréchal de Châ-

D'un autre côté le Maréchal de Châtillon étant entré dans l'Artois, mit le fiege devant St. Omer, mais les Lignes des Assiegeans ayant été forcées, ils se

retire-

COMTES DE FLANDRE. 353 retirerent avec perte de 6000. hommes. Du Hallier sur plus heureux devant le Catelet, qu'il emporta d'assaut aprés un siege de 22. jours. Poligni, Arbois, & Château de Vadans en Franche Comté so rendirent au Duc de Longueville, qui désit les Lorrains auprés de Poligni par la bravoure de la Mothe Houdancour un de ses Lieutenans.

Le 5. Septembre de la même année la Reine de France aprés 22, ans de sterilité mit au monde le Dauphin de France, qui est le Roi Louis XIV à present regnant. François Hiacinte Due de Savoye, moutut au mois d'Octobre suivant, & il eur pour successeur Charles Emanuel son frere, âgé de 4 ans , & quelques mois, C'est le pere de Victor Amedée Due de Savoye, qui rogne maintemant.

L'an 1639. Hedin augmenta le nombresses places conquises par les François dans le païs d'Arrois. La Meilleraye Grand Maître de l'Artillerie y reçût de la main du Roi le Bâton de Maréchal sur la bréche. Feuquieres n'eut pas le même bonheur au siege de Thionville, où ayant été désait & blessé par Picolomini, il mourut peu de temps aprés de ses blessures. 384 HISATOIRE DES res. Les François prirent Salses dans le Roussillon, & le perdirent peu de tems aprés.

Le Prince Thomas de Savoye ayant. quincile Flandre pour aller en Piemont s'emparer de la Tutele du Dac de Savoye son neven, se rendu maître de la Ville de Tuein avec le secours des Espagnos; lla Citadelle tenant toûjours pour la Duchesse de Savoge. Le Comre d'Harcourt qui commandoit les Armées de France en ce pais, white morreilles, Be avec une perire Angée, presque dépourvisé de toutes choses, il defit le Prince Thomas & Leganez au Combat de la route. L'année fuivance squi est celle de 1640. il contraignit Leganez de lever le siege qu'il avoit mis devant Casal, & enfin pour combte de gloire, il réprit la Ville de Thurin malgré la vigoureuse refistance des Assiegez, & les efforts que sirent les Espagnols pour les sécourir. En cette même année les François affregesent la Ville d'Arras sous la conduite de trois Maréchaux de France, & la contraignirent de Capituler après un siege de deux mois. Dans cette même année la Monarchie Espagnole sur notablement affoiblie par la revolte du Portugal, qui reconReconnut pour son Roi Jean Duc de Bragance; & de la Catalogne qui se mit sous la protection de la France, sous pretexte de l'infraction de ses Privileges; l'orgueil du Comte Duc d'Olivarez premier Mimistre d'Espagne, contribua beaucoup à exciter ces troubles.

L'an 1641. le Marquis de Los Velet s'étant avancé avec une Armée prés de Barcelone, pour la remettré sous l'obeisfance du Roi, fut contraint de se retirer, & les Catalans plus obstinez que jamais dans leur revolte, declarerent Louis XIIR Roi de France Cornte de Barcelond. Ce Prince y envoya la Mothe Handancourt en qualité de Viceroi, lequel chasta les Espagnols de plusiaurs portes qu'ils occupoient & prit la Ville de Constantin.

Le nouveau Roi de Portigal nommé Jean. IV. ne sit pas de moindres progrez fur les Espagnols qu'il repoussa lors qu'ils voulurent rentrer dans le Portugal, & prit plusieurs Places sur eux dans la Galice; ensuite dequoi il envoya des Ambassadeurs à routes les Puissances de l'Europe qui les reçurent savorablement.

Les Espagnols continuerent de donnerdu secours au Prince Thomas, ce quiobligea les François de renyoyer en Pré-

mont:

mont le Comte d'Harcourt qui seco urut Chivas, & prit Coni. Il ya une samense Prophetie de Nostradamus à la gloire du Comte d'Harcourt sur le sujet de ce siege.

L'Artois qui étoit alors le Theatre de la guerre, vit revenir les François sous la conduite du Maréchal de la Meilleraye, qui se rendit maître de la Ville d'Aire.

Le Comte de Soissons Prince du Sang Royal de France, ne pouvant souffrie le trop grand credit du Cardinal de Riche-lieu se rețira avec le Duc de Guise à Sedan prés du Duc de Bouillon, avec lequel ils formerent une conspiration, & traiterent avec le Cardinal Infant Gouverneur des Pais-Bas Espagnols, qui envoya à leur secours le General Lamboy avec une Armée de 8000. Fantassins, & de 2000. Chevaux ausquels la Roi de France opposa une Armée de 9000. hom-mes de pied, & 3000. Chevaux, sous la conduite du Maréchal de Châtillon. Les troupes du Roi furent défaites prés de Sedan par l'Armée des Princes Liguez. La mort imprévûle du Comte de Soissons, qui fut tué d'un coup de piftolet, aprés avoir haussé la visiere de son Casque, les empêcha de profiter de leur VictoiCOMTES DE FLANDRE. 357 Victoire. Le Maréchal de Châtillon ayant rassemblé le debris de son Armée, le Roi de France s'avança contr'eux, & reprit Doncheri. Le Duc de Bouillon voyant sa perte inévitable recourut à la clemence du Roi, qui les reprit en grace.

La Ville d'Aire que les François avoient prise, fut bien-tôt reprise par les Espagnols, qui ayant obligé les François à sortir de leurs retranchemens, mirent aussi-tôt le siege devant la Place, sans donner le temps aux François de la fortifier, ni d'y faire entrer des munitions de bouche, ce qui reduisit les assiegez à de si grandes extremitez, qu'ils surent contraints de capituler le 1. de Decembre 1641. Les François prirent cependant Lens & la Bassée. Peu de temps aprés Ferdinand d'Autriche Cardinal Infant frere du Roi d'Espagne, Gouverneur des Païs-Bas mourut à Bruxelles le 9. de Novembre. Les François avoient pris deux mois avant cela la Ville de Bapaume, dont la Garnison ayant été taillee en pieces par St. Preuil Gouverneur d'Arras, contre les arricles de la Capi-tulation, il lui en couta la tête dans la Ville d'Amiens. En cette même année le Prince

358 HISTOIRE DES Prince de Monaco ayant chassé les Espagnols de cette place, se mit sous la protecrion de la France, qui lui envoya du secours la Mothe Houdancourt, se rendit maître de la Campagne en Catalogne; mais la faute que sit l'Archevêque de Bordeaux qui commandoit l'Armée Navale de France, en se laissant amuser par celle des Espagnols, fut cause que la Mothe Houdancourt ne prit pas Tarragone. Le Maréchal de Brezé nommé Viceroi de Caralogne, à la place de la Mothe Houdancourt, investit Perpignan, où malgré tous ses efforts, ses Espagnols sirent entrer un grand Convoi. Le Roi de France qui avoit un notable interêt à maintenir les Catalans dans leur revolte, asin de penetrer par là jusques dans le cœur de l'Espagne, prit resolution d'y aller en personne, & de faire de grands efforts pour se rendre maître du Roussillon: ce qu'il executa, & aprés avoir ordonné au Maréchal de la Meilleraye de se rendre maître de Colioure, qui fut prise par composition le 13. Avril 1642, il investit Perpignan, & l'assiegea ensuite. Pendant ce siege le Maréchal de la Mothe Houdancourt, ayant fait des courses dans le Royaume de Valence, en emniena un butin

COMTES DE FLANDRE. 359 butin trés-confiderable. Il n'en demeura pas là, car étant entre dans l'Arragon, il se rendit maître de la Ville de Monçon

le 15. de Juin.

Les Fipagnols curent quelque sujet de fe consoler de ces pertes par les avanta' ges que leurs Armées remporterent dans le pais d'Arrois, fous la conduite de Francisco de Melo, qui reprit Lens & la Bassée, & désit à Honnecourt l'Armée de France, conduite par le Maréchal de Gramont, que l'on accusa de s'être laisle battre en cette occasion, d'intelligence avec le Cardinal de Richelieu, étant alors disgracié, vouloit se rendre necessaire. Cette victoire qui fur complete, ne couta aux Espagnols que 100. hommes, & mit les affaires de France en mauvais érat. Le Roi de France que ce revers de fortune étonna, eut recours au Cardinal, de Richelieu que Cinq Mars Favori du Roi avoit sait disgracier, quoi qu'il filt son bien-faiteur. En effet ce jeune Favori qui s'étoit insinué dans la bienveillance du Roi, ayant fait une conspitation avec le Duc d'Orleans frere du Roi, & le Duc de Bouillon par l'entremise de François Auguste de Thou, pour perdre entierement le Cardinal, & faire un un Traité avec les Espagnols sous le nom du Duc d'Orleans, le Cardinal qui decouvrit rout ce que l'on tramoit contre lui, & le Traité qui se ménageoit avec l'Espagne par les cabales de Cinq-Mars, en donna aussi-tôt avis au Roi, qui voyant combien les Conseils du Cardinal lui étoient utiles, le reprit en grace. & sit arrêter à Narbonne Cinqmars & de Thou, qui eurent ensuite tous deux la tête trenchée à Lion. Le Duc de Bouillon eut le même destin que ses complices, & sur arrêté à Casal, où il commandoit l'Armée de France.

Lexiege de Perpignan continuant toûjours avec la même vigueur, les Espagnols tenterent d'y faire entrer du secours, & mirent sur pied une Armée
Navale, qui sut désaite à la vûë de Barcelone par l'Armée Navale de France,
conduite par le Marquis de Brezé. Le 12.
Juillet 1642. les Espagnols voulant s'emparer du Comté d'Oye, en surent chassez par les François, & pour comble de
disgrace, la Ville de Perpignan reduite à
l'extremité, sut contrainte de Capituler,
ce qu'elle ne sit néanmoins qu'à des conditions honorables; & la Garnison sortit
de la place le 9. Septembre 1642. le Duc
de

COMTES DE FLANDRE. 361 de Bouillon qui aprehendoit le même supplice que celui qu'on avoit fait souffrir à Cinquars & à de Thou, ne s'en garantit qu'en offrant au Roi la Ville de Sedan. Les François acheverent la conquête du Roussillon par la prise de Salces; & ce qui acheva de ruiner les affaires des Espagnols en Catalogne, le Maréchal de la Mothe Houdancourt défit le 7. Octobre dans un grand Combat le Marquis de Leganez, qui lui étoit beaucoup superieur en Cavalerie & en Infanterie, & fit prisonniers les principaux Officiers des Éspagnols. Ce qui fut cause de la disgrace du Marquis de Leganez, qui fut arrêté prisonnier à son retour à Madrid.

Le Prince Thomas qui commandoit en Italie les Armées du Roi de France, avec lequel il s'étoit accommodé prit sur les Espagnols Nice de la Paille le 3. de Septembre, & s'étant joint avec le Duc de Longueville, ils en sirent de même de la Ville de Tortone dans le Milanez- Cependant le Cardinal de Richelieu dont le genie étoit le premier mobile de toutes les prosperitez de la France, s'étant fait conduire de Lion à Paris dans une petite maison de bois, où p

362 HISTOIRE DES il dementoit toûjours couché à canse de ses infirmitez continuelles, mourut le 4. de Decembre 1642. Genie fatal à la grandeur de la Maison d'Autriche, & de qui la conduite avoit été d'autant plus glorieule à la France, que celle du Comte Duc d'Olivarez Favori du Roi Philippe IV. avoit éte funeste à l'Espagne. Aussi la fin de ces deux Ministres fut bien différence,. Richelieu mourur comblé de gloire, & Olivarez survéquit assez long-temps à sa disgrace qui auroit éré bien plus cruelle, s'il n'avoit eu af-faire à un Prince aussi bon & aussi clement que l'étoit le Roi son Maître qu'il n'avoir entretenu que de parties de plai-sir & de divertissemens pour lui rendre plus supportable la perte d'une partie de ses Royaumes & de ses richesses.

Le Gouverneur de Milan reprit Tortonne, que les François eslayerent vainement de secourir; les Espagnoss n'eurent pas le même bonheur au siege de Miravel en Catalogne, où la Mothe Houdancourt jetta des vivres & des soldats, en reconnoissance dequoi le Roi son Maitre lui accorda la Duché de Cardonne, dont il lui euvoya l'investitu-

IC.

Ce-

COMTES DE FLANDRE. 362 Cependant le Roi Louis XIII. dont, une maladie languissante diminuoit peu à peu les forces, ne survéquit guéres à son Premier Ministre, & mourut le 14de Mai de l'année 1643. à 2, heures après midi, en la 43. année de son âge, & la 33. de son regne, aprésavoir donné des ordres trés lages pour la conduite de l'Etat pendant la minorité du Roi son fils. Il sembloit que la mort de ce Prince qui laissoit à la France un Roi mineur âgé seulement de 4. ans, & quelques mois, dût faciliter à l'Espagne les moyens de recouvrer la plus grande parrie des perres qu'elle avoit faites en Flandre & en Catalogne. En effet les Espagnols se mirent en état de s'en prevaloir, mais la fortune qui ne les avoit pas encore assez mortifiez à son gré, leur mit en tête un jeune Heros, qui par sa valeur, pour ne pas dire par une temerité heureule, confondir toute la lagesse & la prudence des Generaux d'Espagne les plus braves & les plus experimentez, Ce fut le Duc d'Enguien fils aîné du Prince de Condé qui ayant à peine atteint l'âge de 20. ans, fat mis à la tête dé l'Armée de France, destinée pour le secours de Rocroi, que François de Melo Gouver-P 2

364 HISTOIRE DES neur des Païs-Bas affiegeoit depuis le 10. de Mai 1643. avec une Armée nombreule. Les François quoique fort inferieurs en nombre s'avancerent pour lecourir la Place, dont la Garnison n'étoit que de 500. hommes, y compris deux cens hommes qui se jetterent dans la Place malgré la vigilance des Assiegeans. L'Armée Françoise qui avoit passé heu-reusement les desilez de la Forest, qui est autour de Rocroi, étant venue se camper à la vûe des Assiegeans, fut rangée le lendemain en bataille par le Duc d'Anguien, qui prit la conduite de l'aîle droite, & donna la conduite de l'aîle gauche au Maréchal de l'Hôpital; d'Espenan conduisoit l'Infanterie qui compofoit le corps de Bataille, & le Baton de Sirot le Corps de reserve. Les Espagnols dont l'Armée étoit fort superieure à celle de France, voyant les François disposez à combattre, en firent autant de leur côté. Francisco de Melo se mit à la tête de l'aîle droite, & donna la gauche au Duc d'Albuquerque, pendant que le Comte de Fuentes prit le commandement del Infanterie Espagnole. Les deux Armées s'étant mélées d'abord avec beaucoup de chaleur, l'aîle droite des Espagnols

Digitized by Google

COMTES DE FLANDRE gnols enfonça l'aîle gauche des François, pendant que les deux autres aîles opposées combattoient avec un succèz tout different; le Duc d'Enguien, ayant mis en fuite l'aîle que conduisoit le Duc d'Albuquerque, au lieu de poursuivre les suyars, vint prendre par derriere l'aîle victorieuse d'Espagne, pendant que Gassion qui commandoit sous le Duc d'Anguien, l'attaqua en flanc, & Sirot de front, & aprés l'avoir rompuë entierement, ils tournerent tous leurs efforts vontre l'Infanterie Espagnole, laquelle se tenant serrée en bon ordre, repoussa par trois fois les François, qui y perdirent beaucoup de leurs plus braves soldats; mais Gassion & Sirot qui venoient de rompre la Cavalerie Espagnole, s'étant jettez sur l'Infanterie par deux differens côtez, le Combat changea de face & les-Espagnols environnez de tous côtez surent rompus, & entierement defaits par les Suilles & par l'Infanterie Françoise, soutenuë de la Cavalerie du Duc d'Enguien. Le Comte de Fuentes, qui fit en cette occasion tout ce qu'on pouvoit attendre d'un General également brave & experimenté, fut tué dans sa chaile, où il se saisoir porter à la tête de l'Infante-

Digitized by Google

of grown.

Tanu ân cie, à cause de son infirmité. Les Espa-gnols laisserent dans ce Combat huit mille morts, & 7000, prisonniers. Melo fut pris par les François, & délivré par les fiens, & il ne se sauva qu'apres avoir quitté son Bâton de General. Ce Combat memorable se donna le 19. Mai de l'an 1643. Cette perte fut un coup de foudre qui renversa toutes les esperances des Espagnols qui portoient déja la terreur de leurs armes, jusques dans la ville Capi-tale de la France. Le fruit de cette Victoire fut la prise de quelques places dans le Hainaut qui fut suivie de celle de Thionville. Elle se rendit aux François le 10. du mois d'Août après un siege de sept semaînes; ensuite dequoi les François prirent d'assaut la Ville de Cirk dans le Luxembourg. Dans cette même année les Espagnols perdirent Trin & Pondesture en Italie, & le Duc de Brezé battit sur la Mer Mediterranée la Flote d'Espagne, dont il prit six Vaisseaux. L'an 1644. les Espagnols reprirent Lerida en Catalogne au mois de Juillet, & obligerent la Mothe Houdancourt de lever le siege de Tarragone, ce qui fut cause que ce General

ayant été rapellé en France, on envoya en sa Place le Comte d'Harcourt. Re-

pallons.

COMTES DE FLANDRE. 367.
passons en Flandre, où le Duc d'Orleans assiegea par terre la Ville de Gravelines, pendant que les Hollandois l'assiegeoient par Mer, & la prit par composition aprés deux mois de siege.

En 1645, les Espagnols perdirent Rose en Catalogne, qui leur sur en levée par le Comte du Plessis Prâlin; & ensuite la Bataille de Lorens, que le Comte d'Harcourt gagna sur eux le 21. Juillet, & leur tua 2000. Chevaux, 3000. Fantassins, & 120. Ossiciers. Cette perte sur suivie de celle de Balaguier que les François prirent le 13. Septembre, & s'assurerent de Barcelonne par la découverte qu'ils sirent d'une Conspiration que sirent plusieurs personnes notables de cette Ville, pour la livrer aux Espagnols.

Les François iecondez du secours macitime des Hollandois, se rendirent maîtres du Fort de Mardick le 10 de Juillet 1645. Le Fort de Link, Bourbourg, Bethune, St. Venant & Armentieres eurent la même destinée. Ensuite dequoi la jonction des François avec le Prince d'Orange lui facilita la conquête du Païs de Waës. Ce ne surent pas les seuls avantages qu'ils remporterent, puis qu'ils battirent le Baron de Bek General des Trou-

P 4:

pes Espagnoles, s'emparerent de toutes les Villes qui sont sur la Lis, & sous la conduite de Gassion desirent le Comte de Fuensaldagne & Lambey. Les Espagnols se dedominagerent en quelque saçon de ces pertes, en reprenant le Fort de Mardick, & cette entreprise ne leur couta que 20. hommes.

En 1646. les Ducs d'Orleans & d'Enguien assiegerent Courtray, & le prirent par composition le 28. de Juin à la véri du Duc de Lorraine & de Piccolomini; qui s'étoient avancez pour secourir la Place. Cette conquête sut suivie de celles de Bergue St. Vinoc, du Fort de Mardic, que les François prirent pour la seconde sois le 24. d'Août; de Furnes, qui leur sut tenduë le 6. de Septembre, & ensin de Dunkerque que le Duc d'Anguien assiegea par terre, pendant que les Hollandois commandez par l'Amiral Tromp en sermoient les passages du côté de la Mer, & la prit par capitulation le 10. d'Octobre après un siege de trois semaines. Les Espagnols se consolerent en quel-

Les Espagnols se consolerent en quelque saçon de tant de perres par la levée du siege que le Comte d'Harcourt avoit mis devant Lerida en Catalogne, ce qui arriva le 30. de Septembre. Ils n'eurent

pas

Comtes de Flandré. 369 pas le même bonheur devant Orbitelle Ville maritime des Côtes de Toscane, dont les Espagnols voulant tenter le secours avec leur Armée Navale furent défaits par le Duc de Brezé, qui conduisoit celle de France, & qui fut empotté d'un boulet de Canon, lossqu'il poursuivoit sa victoire avec chaleur. Le Prince Thomas qui assiegeoit Orbitelle, bien loin de profiter de cette Victoire, fut obligé d'en lever le siege. Les Maréchaux de la Meilleraye & de Pralin, effacerent la honte de ce mauvais succèz par la prise des Villes de Piombin le & d'Octobre, & de Portolongone dans l'He d'Elbe le 29. du même mois. Le 9. de ce mois l'Infant Dom Bakhazar d'Autriche filsde Philippe IV. Roi d'Espagne, & d'Elizabeth. de France, jeune Prince d'une grande efperance mourut fort regretté du Roi son pere, & de tous les peuples de la Monarchie Espagnole.

En 1647, les François commandez en Catalogne par le Duc d'Engnien, qui étoit devenu depuis peu Prince de Condépar le decéz de son pere, affaegerent Lepida avec un aussi mauvais succèz que l'année precedente.

L'Archiduc Leopold frere de l'Em-

270 HISTOIRE DES pereur & nouveau Gouverneur des Pais-Bas, seignit d'attaquer Courtrai, & tourna tête du côté d'Armentieres qu'il obliges de se rendre malgré la vigoureuse resistance du Gouverneur. Il en fit autant à Landreci, qui lui fut renduë le 19. de Juillet après un siege de 3. semaines, pendant que les François ayant partagé leur Armée, forcement Dixmude le 12. de Juillet sous la conduite du Maréchal de Rantzau, pour la reperdre au mois d'Octobre suivant; ils prirent d'un autre côté la Balsée le 19, de Juillet sous les ordres du Maréchal de Gassion, ce qu'il executa malgré l'Archiduc Leopold lequel étant venu attaquer les Lignes de François, fut obligé de se retirer. Gassion ne survéquit pas long-temps à cet exploit , car ayant voulu lui-même arracher une palissade d'une demi-lune de la Ville de Lens, qu'il avoit investie le 24. de Septembre, il sut blessé à la tête d'un coup de mons quet, dont il montut 4 jouts aprés, âgé de 36. ans, fort regrese pour la bravoure & son experience an métier de la guerre. On a remarqué qu'il avoit une extrême aversion pour les semmes, de qui combat Popinion de ceux qui foutiennent que l'a-mour est le foible des grands comes.

COMTES DE FLANDRE. 371 La Monarchie Espagnole qui étoit déja fort affoiblie par les grandes pertes qu'elle avoit faites, fut sur le point d'en faire une fort considerable par la revolte du peuple de Naples, lequel irrité par les impôts nouveaux que le Duc d'Arcos Viceroi du Royaume y vouloit établir, se souleva sous la conduite d'un nommé Mazanielle d'Amalfi Revendeur de Poisfon, âgé de 24-ans; brûla les maisons. des Partisans, & assegea le Vicerol dans le Château Neuf, où il s'étoit retiré. Le massacre de Mazanielle bien loin d'appaiser la revolte, ne fit que l'augmentent le peuple choisit en sa place le Prince de Massa, à qui il sit trancher la rêre sur quelques soupçons, qu'on eut qu'il étoit d'intelligence avec les Espagnols, & jetta: les yeux sur un Maître Arquebusier nommé Gennaro Annezé, à qui il deferale commandement souverain. Mais comme cette revolte avoit besoin d'un Chef autorisé, & qui st d'une qualité Eminente, les Napolitains appellerent Henri de Lorraine Duc de Guile, qui étoit pour lors à Rome, pour faire casser le mariage, qu'il avoit contracté par force, avec la Comtelle de Bollu. Ce Princo ébloui par les offres des Napolitains, P 6 s'em-

772 HISTOPRE DES s'embarqua sur une selouque qui le mena à Naples au travers de 20. Galères, & de 20. Brigantins Espagnols, qui le guertoient pour le surprendre au passage, & de leur Armée Navale qui étoit sur la côte de Naples. Il n'y fut plûtôt arrivé que le Peuple le Proclama d'une commune voix Generalissime des Armées du Peuple, & Deffenseur de sa libetié sous la proteczion du Roi de France. Le Duc de Richelieu General des Galeres de France, qui étoit venu avec une Armée Navale, pour seconder le soulevement de Naples entra dans le Golfe de cette Ville, & combattit la Flote Espagnole, dont il tua 700. hommes, & coula 3. Vaisseaux à fond. Mais une violente tempête, l'ayant obligé de s'écarter de la côte de Naples, il prit la route de Portolongone pour revenir en France. Le Duc de Guile pour répondre à l'opinion, que les Napolitains avoient conçue de la bravoure, assiegea les Espagnols dans les Châteaux de Naples, mais le succèz ne repondit pas à son attente, comme nous le verrous dans la suiie.

Le 30, de Janvier de l'an 1648, le Roi d'Espagne conclut la Paix à Munster avec les Etats Generaux des Provinces-Unies, pour Pour les détacher du parti de la France.

Le Duc de Guise continuant de faire la guerre aux Espagnols dans le Royaume de Naples, les alla assieger dans Nisita, mais à peine fut-il sorti de Naples pour executer ce dessein, que les Espagnols reprirent cette Ville par intelligence. Le Ducde Guile ayant essayé vainement d'y rentrer, voulut se retiret dans l'Abruzze, mais il sut pris par les gens du Gouverneur de Capoue, qui le livre-rent aux Espagnols. Le Viceroi l'ayant sait conduire dans le Château de Gajetse, lui voulut faire trencher la tête comme à un Perturbateur du repos public, mais Doin Jean d'Autriche l'en empê. cha; & depuis le Duc fut envoyé en Es pagne.

Le Duc de Modene qui s'étoit jetté dans les intérêts de la France, & le Maréchal du Plessis Prâlin battirent le Marquis de Caracene Gouverneur du Milanez, & assiegement vainement Cremone. Le Maréchal de Schomberg Viceroi de Catalogne y réussit mieux, & il se signala par la prise de Tortose, & par la délivrance de Flix que Francisco de Melon

avoit investie.

**P** 2

L'Ar

374 HISTOIRE DES L'Archiduc Leopold aiant repris Courtrai, Furnes, & Lens, fit dessein d'entrer en France, mais le Prince de Condé qui venoit d'emporter la Ville d'Ypres s'étant avancé julqu'à Lens, le même jour qu'elle fut renduë, & n'ayant pû la fecourir, prit résolution de combattre les Espagnols qui accepterent le Combat le 20. d'Août. Le choc fut rude, le Prince & le Maréchal de Grammont qui commandoient chacun une des aîles de l'Armée de France, défirent les deux aîles des Espagnols conduites par le Prince de Ligne, & le Comte de Buquoi, & ayant environné le Corps de Baraille, ils l'ebranlerent, & le mirent en fuite. L'Archiduc se sauva de la mêlée aprés avoir laissé sur la place 3000. morts, cinq mille prisonniers, cinq cens Officiers, le Général Bec, le Prince de Ligne, le Comte de S. Amour, 38. piéces de Canon, son Bagege, ses Munitions, & 120. Diapeaux de Cavalerie, & d'Infanterie. La prise de Lens, & de Furnes furent les suites de ectte victoire.

- Les troubles qui survinsent en Frana à l'occasion des démêlez de la Cour. & du Parlement de Paris qui en vouloit

Mazarin premier Ministre d'Etat, dont il ne pouvoit soussirir la trop grande autorité, donnerent heu à l'Archiduc Leopold de reprendre S. Venant, & Ypres qui s'étant désendu assez longtemps se rendit le 6. Mai. Le Comte d'Harcourt qui étoit entré en Flandre avec une Armée pour arrêter les progrés de l'Archiduc ayant essayé vainement de prendre Cambrai, trouva moins de dissiculté à prendre Condé qu'il abandonna néanmoins sur la fin de la Campagne, desesperant de la pouvoir conserver.

Les Espagnols plus heureux en Catalogne cette année ci que les précédentes, ayant repris Constantin, Salo, &
Sirges, firent dessein d'attaquer Barcelone par Mer, & par Terre, mais les
Troupes que Marsin Lieutenant Général
de la Province pour la France y sit entuer, rompisent les mosures qu'ils avoient
prises. Le Marquis de Caracene Gouverneur du Milanez ayant pris quelques
Villes sur l'Etat du Duc de Modene, les
lui rondit à condition qu'il renonceroit
à l'Allianco des François.

En 1650. Les troubles recommenperent plus fort qu'auparavant au sujet de

de la prison des Princes de Condé, & de Conti, & du Duc de Longueville; Mazarin qui avoit tant d'obligation au Prince de Condé fit patoître son ingra-titude en cette occasion. L'Archiduc voyant la France en combustion s'en prévalut, & prit la Capelle, Vervins, Marle, Château Portien, Rhetel, & Mouzon. Le Comte d'Ognate Viceroi de Naples eut le même bonheur en reprenant les Villes de Plombin, & de Porto-longone. Le Marquis de Mortare Général des Espagnols en Catalogne n'en fit pas moins puisqu'il remit Flix, Miravel, & Tortose sons l'obéissance de l'Espagne. Mazarin qui étoit sorti de France pour aller en Allemagne, en revint avec des Troupes, & il se joignit au Maréchal du Plessis Pralin qui reprit Rhetel, & donna Bataille au Maréchal de Turenne lequel s'étoit pour lors jetté dans le service d'Espagne, & à Erienne Gamarra Espagnol, qui s'éroient avancez pour secourir la place. La Victoire ayant été long-temps disputée entre les deux Partis, se déclara enfin pour les François. Cette action remacquable se passa le 18, de Decembre

L'an 1651. Le Prince de Condéque avoir

COMTES DE FLANDRE. 377 avoit été mis en liberté, apprehendant d'être arrêté une seconde fois se retira en Berri, & delà en Guyenne, ce qui ralluma plus que jamais la Guerre Civile en France. Cependant l'Archiduc Leo-pold ayant pris Bergue se disposoit d'en faire autant à Dunkerque, mais le secours que le Maréchal d'Aumont y jetta lui sit changer de dessein. Les Espagnols se rendirent Maîtres de quelques Places en Catalogne, ensuite dequoi Dom Jouan d'Autriche assiegea Barcelone par Mer, & par Terre.

En 1652. L'Archiduc Leopold prit Graveline par composition aprés une ré-sistance fort opiniatrée. Il n'en sit pas moins à Dunkerque que le Comte d'Estrades lui rendit aprés s'être désendu vi-goureusement. Le Maréchal de la Mothe-Houdancourt qui étoit retourné en Catalogne en qualité de Viceroi, ne fut pas plus heureux à défendre Barcelone contre Dom Jouan d'Autriche à qui il ne la rendit qu'à l'extrémité, aprés en avoir obtenu une composition honorable le 13. Octobre. Les François eurent le même malheur en Italie, où le Duc de Mantouë leur reprit Casal, & y mit une Garnison qui fut payée par les Espagnols.

378 HISTOIRE DES

Le Roi d'Espagne qui avoit resulé de donner la liberté au Duc de Guise à la sollicitation de la Reine Mere du Roi de France sa sœur, quoiqu'elle lui offrît en échange 4000, prisonniers Espagnols, la lui accorda à la seule priese du Prince de Condé.

La prise de Barcelone n'ayant pas entierement chassé les François de la Catalogne, ils s'emparerent de Castillon, & de S. Feliou, & affiegerent Gironne, qui sur secourué par Dom Joiian d'Autriche. Ce mauvais succès sur contrebalancé par l'avantage que remporta le Maréchal d'Hoquincourt sur les Espaguols qu'il bartit lorsqu'ils vousoient enlever un Convoi destiné pour la Ville de Roses.

D'un autre côté, le Marquis de Casascue reçût quelque échec en Piémons où il fut battu par le Maréchal de Grancé qui entra dans le Milanez, & prit

Carpignano.

Le Prince de Condé étant sorti de France pour prendre le parti des Espagnols, entraîna avec lui la perte de quelques Places qui se soumirent à l'Espagne; Rhetel qui étoit de ce nombre sut repris par les Maréchaux de Turenne,

ne, & de la Ferté Senneterre, qui en firent autant à Mouzon. Sainte Mene-hou suivit la même destinée, quelque bien désendue qu'elle sût par le Comte de Montal.

Le Prince de Condé, & le Comte de Fuensaldagne étant entrez dans la Picar-die avec 25000, hommes, prirent Roye, & tenterent inutilement Corbie qui sut secourue; delà feignant d'en vouloir à Montreuil, ils tournerent tout d'un coup leurs desseins sur Rocroi qui se rendit par composition, pendant que Stenai sut assiegé, & pris par les François. L'Ar-chiduc & le Prince de Condé pour faire diversion affiegerent Arras, dont les Maréchaux de Turenne, de la Ferté Senneterre, & d'Hoquincourt, les contraignirent de lever le Siege en grand desordre ayant attaqué de nuit leurs Lignes par trois endroits differens. La perte que les Espagnols, y firent fut considerable: ils laisserent quatre mille morts, autant de prisonniers, leur Artillerie, 5000. Tentes, 2000. Chariots, & 8000. Chevaux. Cet évenement remarquable arriva le 24. d'Août.

Ce succés sur suivi de la réduction du Quesnoi par le Maréchal de Turenne, 280 H I S T O I R E D E S & de celle de Clermont par le Maréchal de la Ferté. Le Duc de Guise que les Napolitains avoient appellé une seconde fois ayant mis pied à terre à Castel-Mare avec 7000. hommes, emporta la Place d'assaut, & eut quelqu'avantage sur les Galeres d'Espagne; mais la suite ne répondant pas à ces heureux commencemens, il se vit obligé de repasser la Mer, aprés avoir été battu par les Troupes du Viceroi de Naples à l'attaque du Pont de la Persica.

L'an 1655. Landreci, Maubeuge, Condé, & S. Guilhain se rendirent aux François animez par la presence de leur Roi; & comme les Généraux d'Espagne se contentoient d'être spectateurs des avantages que les François remportoient sur eux, le Prince François qui commandoit les Troupes de Lorraine au service de l'Espagne le quitta pour prendre le parti de la France.

Le Duc de Modene sous prétexte de quelques entreprises qu'il accusoit le Gouverneur de Milan d'avoir faites sur son Etat, reprit le parti de la France, ce qui donna sujet au Marquis de Caracene de l'affieger dans Regio, où il se désendit si genereusement qu'il contraignit les Espagnois

COMTES DE FLANDRE. 381 pagnols de se retirer. Cependant le secours que la France lui envoyoit étant arrivé, il se joignit au Prince Thomas. de Savoye, au Marquis de S. André Montbrun, & au Comte de Broglio, qui assiegerent Pavie le 25. de Juiller, mais la disette les obligea d'en lever le Siege au mois de Septembre suivant. Dans la même année, le Prince de Conti, & le Duc de Mercœur qui commandoient dans le Roussillon, & dans la Caralogne prirent le Col du Pertuis, le Cap de Quiers, & la Ville de Castillon, & secoururent Solionne. Sur la fin de cette année, Olivier Cromwel Protecteur de la République d'Angleterre, fit une Alliance avec la France qui l'engagea à faire la Guerre au Roi d'Espagne.

En 1656. les François leverent le siege de Valenciennes, & le Maréchal de la Ferté un de leurs Généraux sut sait prissonnier avec 4000. Soldats. Pour le Maréchal de Turenne il se retira en bon ordre au Quesnoi à la sûreté duquel il pourvsit; & dédommagea en quelque saçon la France de cette perte par la pris

se de la Capelle.

Valence dans le Milanez se rendit le 26. de 382 HISTOIRE DES 26. de Juin aux François commande par les Ducs de Mercœur, & de Modene.

En 1657. Dom Jouan d'Autricheprit S. Guilhain, pendant que le Maréchal de la Ferté en fit autant de Montmedi en Luxembourg, qu'il rangea sous l'obéissance de la France le 6. d'Août aprés un siege de trois mois moins & quelques jours. Cependant les Espagnols croyant faire diversion entrerent dans le Comté de Guines, & aprés avoir essayé vaine-ment de se rendre maîtres de Calais, ils se retirerent pour attaquer Ardres qui sut secouru par le Maréchal de Turenne qui venoit de prendre S. Venant. Fuenladagne sauva Alexandrie dans le Milanez en coupant les vivres au Prince de Conti, & au Duc de Modene qui l'assie. geoient, & tout ce qu'ils pûtent faire fut de ravitailler Valence. En Catalogne les Espagnols leverent le siège d'Urgel.

En 1658. Le Maréchal d'Aumont qui croyoit s'emparer d'Ostende par trahison, sur lui-même trahi, & il y demeura prisonnier avec tous œux qui l'accompagnoient dans cette entreprise malconcertée, & encore plus mal executée. La honte qu'en reçsit la France sut bientôt COMES DET FLANDRE. 383 tôt effacée par la prise de Dunquerke que le Maréchal de Turenne assiegea, & gagna en même temps une Bataille sur les Espagnols commandez par Dom Jouan d'Autriche, & par le Prince de Condé qui venoient au secours de la place avec une Armée de trente mille hommes, & qui attaquerent inutilement les Lignes en deux endroits, pendant que le Gouverneur de la Place qui avoit fait une vigoureuse sortie, sut repoussé par le Marquis de Crequi. Les Espagnols outre un grand nombre de Soldats, qu'ils perdirent dans le Combat, y laisserent 3000: prisonniers; le Maréchal d'Hoquincourt qui s'étoit jetté dans le parti de l'Espagne eut le malheur d'être de ce nombre, mais il mourut peu de temps après de ses blessures. La Ville qui n'esperoit plus de secours, & qui étoit bloquée du côté de la Merpar 20. Vaisseaux Anglois capitula le 24. de Juin, & le Roi de France qui vint du Fort de Mardick pour y faire son entrée la remit en-tre les mains des Anglois comme il en étoit convenu avec eux.

Peu de temps aprés, ce Monarque qui avoit respiré un air contagieux dans le seiour qu'il sit à Mardick; tomba dangereuse384 HISTOIRE.DES gereusement malade à Calais le 1. de Juillet, & l'on desesperoit déja de sa convalescence sans le secours du Vin Heme-

tique qui lui sauva la vie. Gravelines suivit bien-tôt l'exemple de Dunkerque, & se rendit au Maréchal de la Ferté le 28. d'Août; ce torrent de prosperité entraîna encore sous la Domination de la France les Villes de Furnes, de Bergues S. Vinock, de Dixmude, & d'Ypres que le Maréchal de Turenne contraignit d'arborer les Etendarts de la France le 26. de Septembre, aprés avoir défait six mille hommes commandez par le Prince de Lignes. Le même bonheur accompagna les François

en Italie où ils pritent Mortare.

L'année 1659, pendant laquelle les Espagnols, & les François conclurent un Traité de Paix dans l'Isle des Faisans, que fait la Riviere de Bidassoa sur les Frontieres de France & d'Espagne, mit fin à une si longue & si cruelle Guerre. Le Mariage du Roi Trés-Chrêtien avec Marie-Therese d'Autriche, l'aînée des Infantes d'Espagne sut le nœud de la reconciliation des deux Nations. Par le premier article du Traité, il sut stipulé que le Roi d'Espagne donneroit à l'Infante

Comtes de Flandre. 385 fante sa fille 500000. écus d'or payables à Paris, à condition qu'elle renonceroit à la succession de son Pere.

Cette année, le second fils du Roi d'Espagne âgé de dix mois mourut su-

bitement.

En 1660. Cet auguste Hymenée dont nous venous de parler sut celebré à S. Jean de Luz par l'Evêque de Bayonne, & consommé dans la même Ville.

Le Cardinal Mazarin mourut quelque temps aprés cette Paix qui étoit son plus bel ouvrage. Il l'avoit traitée avec Dom Louis Mendez de Haro premier Mini-

stre de sa Majesté Catholique.

En 1661. Marie-Anne d'Autriche fille de Ferdinand III. Empereur des Romains, que le Roi Catholique avoit épousée en secondes Nôces, accoucha heureusement le 6. de Novembre d'un fils à qui l'on donna le nom de son trisayeul l'Empereur Charles V. C'est celui qui tient encore aujourd'hui les rênes de la Monarchie Espagnole.

En 1662. Les Anglois cederent aux François la Ville de Dunkerque, moyennant cinq millions que la France leur paya.

Une profonde Paix régnoit presque dans toute l'Europe, & particulierement Q dans

286 HISTOIRE DES dans la Monarchie Espagnole qui ne son-geoir alors qu'à roparor les dommages qu'une longue & sacheuse Guerre sui invoit causez, lorsque Philippe IV. Roi d'Espagne accablé d'infirmitez mounts le 17. de Septembre 1665. en la soixanne & troisième année de son âge, & la 44. de son Régne; Prince humain, & rempli de bonté, mais qui negligeoir les affaires de l'Etat, & s'en rapportoit trop facilement à ses Favoris, qui l'enaretenoient dans les plaisirs, & dans une vie molle & oisive, ce qui attira de grands malheurs sur la Monarchie Espagnole. Il est de sa premiere Femme Elizabeth de France, sille de Henri le Grand, un fils nommé Belthafar qui emourat avant lui, & doux filles, Marie - Therese d'Autriche qui épousa Louis XIV. Roi de France, & Marguerite masiée à Leopold-Ignace Empereur des Romains. De sa leconde semme mommée Marie-Anne d'Autriche, il eut deux fils, l'un qui mourat fort jeune, & le second nommé Charles qui Îni a succedé, & qui régne encore aujourd'Hui.

CHAR-

CHARLES II. Rei d'Espagne, 34i Comte de Flandre, & 4. du Nom.

A Paix dura entre les deux Couronnes jusqu'à l'année 1667, que le Roi Trés Chrêcien déclara la Guerre aux Espagnols, pour les obliger à lui ceder les Provinces qu'il prétendoit appartenir de droit à la Reine son Epouse, quoiqu'elle eut renoncé solemnellement par son Contract de Mariage à toutes les prétentions qu'elle pouvoit avoir sur les Pais-Bas, & dont il la fit relever sons prétexte qu'elle étoit Mineure lorsqu'elle sit cette renonciation. Le Roi de France ensuire de cette Déclaration entra dans la Flandre avec trois Armées, dont il commanda lui-même la premiere qui étoit de 25000. hommes de pied, & de 10000. Chevaux, ayant le Maréchal de Turenne pour son Lieutenant Général; le commandement de la deuzieme fur donné au Maréchal d'Aumont, & celui de la troisiéme au Marquis de Crequi. Son premier exploit fut de s'emparer de Charleroi, & de le faire fortifier après que Castel-Rodrigo Gouverneur des Pais-Bas l'eut fait dé-

388 HISTOTRE DES molir, & comme rien ne s'opposoit à ses progrés, il se saisit d'Ath, & prit Tournai le 26. de Juin sans tirer un seul coup de Canon. Le 7. de Juillet, il se rendit maître de Doüay aprés 3 i jours de siege. Le 1. jour d'Août chsuivant il prit Oudenarde en 24. heures, & il entra dans Alost qui lui avoit ouvert ses portes aprés une simple sommation; & pour comble de bonheur, il réduisit à son obeissance la Ville de l'Isle le 27. d'Août aprés un liege de trois semaines. Marsin qui s'étoit avancé inutilement avec 15000. hommes pour secourir la Place, marchant du côté de Gand qui sembloit être menacé d'un siege, fut rencontré par le Marquis de Crequi qui le battit.

Le Maréchal d'Aumont de son côté, s'étant emparé de Bergues, de Furnes, & d'Armentieres, assiegea Couttrai,

& le prit le 18. de Juin.

Le Marechal de Turenne reprit Alost, où les Espagnols étoient rentrez, & la sit raser; & sur la sin de la Campagne, le Marquis de Bellesons, & les Comtes de Lorge, & de Montal désirent le Marquis de Constans qui menoit un petit Corps d'Armée à Bruxelles.

En 1668. Les François commandez par le Prince de Condé, s'emparerent de la Franche-Comté, où ils prirent Besançon, & Salins, ensuite dequoi le Roi y étant venu en personne se rendit maître de Dole, de Gray, du Château de Joux, du Fort S. Anne, & du reste de la Province dans le mois de Février.

En même temps, le Roi Catholique fit la Paix avec Alphonse IV. Roi de Portugal aprés une guerre assez sanglante, où les Portugais eurent l'avantage par le moyen du secours de la France.

Cependant les Etats Généraux des Provinces-Unies allarmez des progrés que, les François avoient faits en Flandre en témoignerent leur mécontentement, de telle forte que tout se disposoit à faire, une puissante Ligue contre la France, lorsque la Paix se sit à Aix-la-Chapelle entre les deux Couronnes à condition que le Roi de France rendroit la Franche-Comté, & retiendroit en toute souveraineté les Places qu'il avoit conquises dans les Païs-Bas.

Le Roi de France qui étoit mal-satisfait des Etats Généraux des Provinces-Unies, parce qu'ils s'étoient opposez à ses Conquêtes, avoit sait les an-Q 3 nées

390 Histoins Des nées précédentes de grande préparatifs contreux, mais son dessein n'ayant éclaté qu'en l'année-1671. Il enus en Hollando avec quatre Armées dont fi commandoit la première, le Prince de Condé la seconde, le Matéchal de Turenne la troisième, & le Comte de Chamilli la quatrieme. La facilité avec laquelle il se rendit makte de 49. Places en trois semaines de temps, obligea les Espagnots à songer de bonne houre à conferver ce qui leur ressoit encore dans le Pais-Bas. Ils avoient fait dés l'année 2670. une Alliance avec la Hollande, l'Angleterre, & la Suéde, pour défen-dre les Pais-Bas en cas qu'ils fussent at-taquez par les François, & c'est ce qu'on appelloit la triple Alliande, dont les Anplois se separetent pour quelques mé-contentemens qu'ils prétendoient avoir reçû des Hollandois, & se joignirent aux François. Mais l'Angleterre, l'E-vêque de Munster, & l'Electeur de Cologne ayant fait la Paix avec la Hollande, les François se trouverent seuls contre l'Empire, l'Espagne, & les Provinces-Unies, ce qui ne les empêcha pas de soutenir la guerre avec la même vigueur, & de s'emparer une seconde sois de

de la Franche-Comté, où le Duc de Navailles érant entré avec une Armée de 1000. hommes qui emporta en 3. jours la Ville de Grai, fut bien-tôt suivi du Roi qui investit en personne la Ville de Besançon, dont la reddition aprés 10. jours de siege sur suivie de celle de la Citadelle qui se rendit trois jours aprés, le 22. de Mai de l'an 1674. Dole subit la même loi le 7. de Juin. Les François s'étoient emparez de Mastricht dés l'année précédente, & l'avoient prise par composition le 30. de Juin 1673.

Le Prince de Condé, qui commandoit en Flandres une Armée de 35000. hommes, ayant été reconnoître les Troupes des Alliez qui s'étoient jointes à Louvain sous le commandement du Prinse d'Orange, du Comte de Monterey, Se du Comte de Souches, les attaqua à Senef l'onzième d'Août 1674. Dans le commencement du Combat, les François remporterent de grands avantages lut les Alliez, mais le Prince de Condé ayant voulu pousser sa pointe trop vivement perdit beaucoup de monde, de telle forte que la perte fut presqu'égale des deux côtez; les François s'attribuerent néanmoins le gain de la Victoire, parce qu'ils étoient étoient demeurez maîtres du Champ de Bataille, & qu'ils avoient 3500. prisonniers entre leurs mains. Les Confederez allerent ensuite assieger Oudenarde, d'où le Prince de Condé les contraignit de se retirer. Je ne parle point ici de tout ce qui se passa d'Allemagne, au sujet de cette guerre, ni de tout ce que le Maréchal de Turenne y sit à la gloire de la France, sie m'étant proposé que d'écrire ce qui regarde directement les Rois d'Espagne, en qualité de Souverains des Païs-Bas.

Le 11. de Février de l'an 1675. Dom Melchior de la Cueva Amiral de la Flote d'Espagne qui étoit de 20. Vaisseaux, & de 17. Galeres sut battu devant le Far de Messine par le Duc de Vivonne, secondé du Marquis de Valbelle, & il sur contraint de se retirer à Naples. Le 23. de Mars les François commandez par le Comte d'Estrades Gouverneur de Mastricht, surent reçûs dans la Citadelle de Liege, dont l'Empereur avoit envie de se saisse.

Le 29. de Mai, Dinan se rendit aux François commandez par le Maréchal de Crequi, & le 1. de Juin, Huy en sit de même. Limbourg suivit la même destidestinée le 21. du même mois. Le Prince d'Orange, & le Duc de Villa-Hermosa Gouverneur des Païs-Bas s'étant avancez pour secourir la place avec 50000. hommes, le Roi de France qui avoit une Armée plus nombreuse que la leur, leur sit changer de dessein.

Les François envoyerent en Sicile une Flore de 39. Vaisseaux, & de 17. Galeres pour seconder la révolte des Messinois, & ils prirent en six heures de temps la Ville d'Agosta entre Catane &

Siracule.

En 1676. La Ville de Condé, invefire par le Maréchal de Crequi, augmenta le nombre des Conquêtes de la France, & se rendit à discretion le 26. d'Avril. Bouchain suivit son exemple le 11. de Mai. Les Armées d'Espagne, & de Hollande qui faisoient ensemble 50000. hommes aprés leur jonétion, s'étant avancées pour secourir les Assiegez, le Roi de France qui étoit posté prés de Valenciennes rangea ses Troupes en Bataille, mais les Armées se retirerent sans en venir à un Combat.

Aire assiegée par le Maréshal d'Humieres sur réduite sous l'obédiance des. François le 31, de Juillet, quoique le Q 5 Duo Duc de Villa Hermosa se sur avancé pour secourir la place. Le Prince d'Orange & Villa-Hermosa ayant mis le siege devant Mastricht, le leverent si-cot qu'ils apprirent que le Maréchal de Schomberg s'avançoit pour le secourir.

Cette même année la prosperité des François sut contre-balancée par la perte de Philisbourg qui se rendit au Duc de Lorraine Général de l'Armée Imperiale aprés un siege de 4. mois, à la vûe d'un secours de 45000. hommes conduits par le Duc de Luxembourg.

L'Armée Navale de France conduite par du Quêne ayant rencontré dans la Mer Mediterranée celles de Hollande, & d'Espagne commandées par Ruiter, les désir & les contraignit de se retiter vers Melazzo, ensuite dequoi elle catra dans le Porr de Messine avec quantité de Munitions de Guerre, & de Bouche.

Les Flotes d'Espagne & de Hollande assiegeant Augusta, du Quêne alla au secours de la place, & los attaqua ayec tant de viguent, & d'opiniatreté qu'il les obligea de se retirer dans le Port de Siracuscoù. Ruiter mournt d'une sièvre que lui canse-

rent ses biessures, ayant eu les deux os de la Jambe brisez. Le Duc de Vivonne, & du Quêne étant sortis du Port de Messine avec 30. Vaisseaux, 25. Galeres, & 9. Brûlots, combattit à la vûë de Palerme les Flottes d'Espagne & de Hollande, & malgré leur vigoureuse resistance, leur brûla 12. Vaisseaux & 6. Galeres. Cette victoire su suivie de la prise de Taoemina, St. Alexis, la Croix Savoca & la Scaletra.

D'un autre côté le Duc de Navailles tavagea la Catalogne, & contraignit le Marquis de Seraluo, qui en étoit Vicetoi, de retirer son Armée dans les Villes.

Sur la fin du mois de Fevrier de l'an 1677, le Roi de France partit pour aller assieger Valenciennes, qu'il prit d'alsur le 17, de Mars, les François étant entrez pele mêle avec une partie de la Garnison qui suyoit dans la Ville.

- Le torrent de la prosperité des Frangois entraina avec le même bonheur la Ville & la Citadelle de Cambrai, dont

la Garnison sortit le 18, Avril.

Le Duc d'Orleans affiegeant St. Omer, laissa des troupes à la garde de sen Camp, pour alle au devant du Prince d'Orange qui venoit au secours de la Place avec Q 6 20000.

396 H'I S T O I R E D E §
20000. de pied, & 12000. Chevaux.
Les deux Armées s'étant rencontrées prés de Cassel, commencerent un rude choc, & tinrent long-temps la Victoire en balance, jusqu'à ce que la fortune s'étant declarée pour les François, le Prince d'Orange sur obligé de faire retraite aprés avoir perdu 4500. hommes tuez dans le Combat, & laissé 2500. prisonniers.
Le Duc d'Orleans Victorieux retourna devant St. Omer, & le contraignit de se rendre le 22. d'Avril.

La fortune qui sembloit être aux gages des François, les favorisa encore pendant cette. Campagne. Le Maréchal de Crequi ayant obligé le Duc de Lorraine qui étoit venu sur les frontieres de Champagne avec une Armée de 50000. hommes, de seretirer en Allemagne où il le poursuivit, & aprés lui avoir défait 15. Escadrons près de Strasbourg, il le contraignit de repasser le Rhin, & l'ayant passé aprés lui, il alsa assieger Fribourge en Brisgau, qu'il prit par composition le 15. de Novembre après un siege de 6. jours.

La même année le Comte de Monterey Viceroi de Catalogne, qui se tenoit. affiré de la désaite des François, sut batCOMTES DE FLANDRE. 397 tupar le Duc de Navailles, qui lui tua 3500. bommes prés d'Epouille le 4. de

Juiller.

Enfin la levée du siege de Charleroi que le Prince d'Orange & Villahermosa avoient assiegé conjointement le 14. d'Août, & la prise de St. Guilhain par le Maréchal d'Humieres le 10. de Novembre, mirent le comble à toutes les prosperitez de cette Campagne si fertile en lauriers pour la France.

L'annee 1678. nous offre la prise de Gand par le Roi de France, qui s'en rendit maître, lors qu'on s'y attendoit le moins. Il sit cette conquête le 9. de Mars, & elle sut suivie de la reddition du Château qui capitula le 12. du même mois. Nous y verrons la reduction de la Ville d'Ypres, qui malgré sa vigoureuse resistance, arbora l'Etendard des Lis le 25 de Mars.

Les François voyant que la protection qu'ils avoient donnée à la revoke des Messinois, leur causoit de grandes depenses en retirerent leurs troupes & leurs vaisseaux de guerre que le Duc de la Feuillade ramena en France. Puicerda en Catalogne sur pris par le Maréchal de Navailles le 30, de Mai. Leuve Forque et estresse et estresse en la recesse de la recesse et estresse estresse et estresse estresse et estresse

498 HISTOIRE DES teresse du Brabant Espagnol, fut surprise par le Colonel la Bretéche qui étoit en

garnison à Mastrich,

Le 10. d'Août la Paix fut concluë à Nimegue entre la France, & la Hollande; mais comme elle n'avoit pas ensore été publiée, le Prince d'Orange qui se voyoit à la tête d'une Armée de 70000. hommes, vint attaquer l'Armée de France campée prés de Mons, & commandée par le Duc de Luxembourg, lequel se reposant sur la Paix qui venoit d'être faite, ne s'attendoit à rien moins. Le Combar fut fort opiniâtré, & l'auroit été beaucoup davantage si la nuit qui survint ne l'éût fait cesser.

Les Espagnols, qui se voyoient destituez du secours de la Hollande, ne se croyant pas assez forts pour tenir ferme contre la France, entendirent à un accord qui fut conclu dans le même lieu, le 17. de Septembre. Par ce Traite les François rendirent aux Espagnols Char-. leroi, Binche, Ath, Oudenarde, Courtray, Gand, Limbourg, Leuve, St. Guilain & Puicerda, & retinrent la Franche-Comté, Valenciennes, Bouchain, Gondé, Cambrai Aire, St. Omer, Ypre: Calid, Basay & quelques amres Lieur

Il ne restoit plus qu'à terminer la guerre du côté de l'Allemagne, où elle continua encore jusqu'au 5. Fevrier de l'année 1679, que la Paix sut arrêtée entre l'Empereur & les Princes de l'Empire d'une part, & les Rois de France & de Suede de l'autre.

La Paix ayant été conclue de cette sorte à Nimegue entre les Espagnols, & les François, le Roi d'Espagne qui vouloit affermir cer accord par son mariage avec Marie Louise fille aînée du Duc d'Orleans frere du Roi de France, envoya le Marquis de los Balbasez à la Cour de France en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire pour en faire la demande. Ce Ministre sit son Entrée publique à Paris le 11. de Juin 1679. Et cette Princesse ayant été accordée à la demande de cet Ambassadeur, la Ceremonie du Mariage se fir à Fontainebleau. au mois d'Août en la presence; & le Prince de Conti l'époula au nom du Roi. d'Espagne. Elle sut recsie à Madrid le 18. de Janvier avec une joye & une magnificence tout extraordinaires. Elle étoit precedée de Trompettes & de Timbales, les Alcades de la Cour, beaucoup de Tigrez, plusieurs Chevaliers des Ordres Mili-

400 HISTOIRE DES Militaires de St. Jaques, de Calatrana & d'Alcantara marchoient auprés, les Gentilshommes de la Bouche du Roi, les Major-Domes de la Reine & les Grands d'Espagne suivoient- Les Pages, les Ecuiers de la Reine, les Menins ou enfans d'honneur avoient l'avantage de marcher immediatement devant cette Prin-Dans les places publiques on voyoit des Statuës & des Devises à son honneur, avec les armes où tous les Royaumes d'Espagne étoient depeints. Les rues par où la Reine passa, étoient tenduës des plus riches Tapisseries, & elles étoient parées des meubles les plus precieux. Cette Princesse trouva en divers endroits des Arcs de Triomphe; en un mot les Fspagnols n'oublierent rien de rout ce qui pouvoit contribuer à rendre tous les honneurs possibles à leur Souveraine.

Quoique ce mariage semblat devoir maintenir l'union eutre les deux Nations, les differens qui survinrent au sujet des immunitez que l'on voulur ôter à l'Ambassadeur de France dens son quarteer à Madrid, troublerent la correspondance qui étoit entre elles, mais ce dissertent sur bien-tôt assoupe.

COMTES DE FLANDRE. 401 Les François interpretant à leur avantage quelques Articles du Traité de Nis megue, en tirerent un sujet de s'emparer de quantité de Places & de Pais de l'o-beissance du Roi d'Espagne & de l'Em-pire même sous pretexte de dépendance & de reunion; ce qui ayant obligé les Espagnols à repousser l'injure par l'injure même, ils firent sur les François quelques actes d'hostilité, ensuite desquels le Roi Très Chrêtien commanda au Maréchal d'Humieres d'assieger Courtrai, qui se rendit aux François le 7. de Novembre 1683. Ce qui fat cause que le Marquis de Grana Gouverneur des Pais-Bas leur declara la guerre, qu'ils accepterent avec joye, & le Marechal de Crequi jetta 3000. Bombes sur la Ville de Luxembourg qui en fut fort endommagée. Les Espagnols arrêterent en plusieurs Villes de leur domination tous les effets des Marchands François. Les François de leur côté firent de grands ravages jusqu'aux portes de Mons; & ils assiegerent Luxembourg dont ils se rendirent maitres le 3. Juin 1684, aprés cinq semaines de siege.

La Catalogne devint en même temps le Theatre de la guerre, & le Maréchal

de

de Bellesons qui y commandoit une Armée Françoise, batit le Duc de Bourmonville General de l'Armée Espagnole, proche du Pont de Madigal. Cette même année le Roi de France sit bombarder la Ville de Genes, pour tirer raison de queques sujets de mécontentemens qu'il protendoit avoir reçûs des Genois.

Cette guerre se termina par une Tréve de 20. ans que le Roi de France se avec l'Empire, dans laquelle les Espa-

gnols furant compris-

LaReligionProtekante, qui avoit été auquée en France par plusieurs Edits du Roi, fut enfin abolie entierement par la revocation de l'Edit de Nantes & par la demolition des Temples de cette nouvelle Relig.

En 1688. l'Empereur & les Princes de l'Empire, le Roi d'Espagne & les Estes Generaux des Provinces-Unies à qui l'agrandissement de la Monarchie Françoise, donnoix de justes apprehensions de se voir opprimez, se liguerent secretement à Ausbourg, ce qui ne laissa pas de venir à la connoissance du Roi Trés-Chrêtien, qui trouva moyen d'avoir une Copie du Traité qu'ils avoient fait.

D'un autre côté Jaques II. Roi d'Angle,

COMTES DE FLANDRE. 403 gleterre, qui avoit d'étroites liaisons avec la France, ayant fait tous ses efforts par quantité d'édits, & même par l'emprissonnement des Evêques de son Royanme, pour y faire rétablir la Religion Catholique, obligea ses Sujets à appeller se cretement le Prince d'Orange son Gendre, en saveur de qui les Etats Generaux des Provinces-Unies sirent un armement eons devable.

Cependant le Roi de France commença la guerre en Allemagne sous le commandement du Dauphin son filsunique, une pour obliger l'Electeur Palatin de faire raison à Mad. la Duch. d'Orleans des presentions qu'elle avoit sur le Palatinaty que pour maintenir le Cardinal de Faife temberg dans son Election pretendre à l'Archevêché de Cologne. La Ville de Philisbourg fut le premier des objets des atmes Françoises & quoiqu'elle le dessendit vigourememen, le Comte de Staremberg qui en étoit Gouverneur, fue obligé d'en sorrir le premier jour de Novembre. Cette conquête sui suivie de celle de Spire, de Vormes, de Mayence, de Bonn, de Frankendal & de Manheim dans le Palatinat.

Pendant que les François faisoient ces pro-

404 HISTOTRE DES progrez en Allemagne, ils ne songerent pas à la trifte Catastrophe que l'on preparoit au Roid'Angleterre leur Allié. Le Prince d'Orange, que les Anglois avoient apellé secretement, étant parti de Hollande avec une Flore considerable, seignit pendant quelque temps de faire une descente sur les Côtes de France, mais aprés avoir amusé le Roi d'Angleterre par ce stratagême, il tourna tout à coup du côté de son Royaume; & mit pied à terre à Torbai dans le Comté de Devonshire, d'où s'étant avancé jusqu'à Oxford, tout le Peuple accourut à lui comme à son Liberateur. Le Roi Jaques qui vepoit au devant de lui avec une Armée de 3 5000, hommes, se vit abandonné de presque toutes ses troupes, qui à mesure qu'elles affoiblissoient son Armée par leur desertion, grossirent celle de son Gendre, & l'obligerent de se retirer à Londres, où il ne resta pas long-temps, & ne croyant pas qu'il y eut de la sureté pour lui d'y rester davantege, il s'embarqua pour se retirer en France, où il aborda au commencement du mois de Janvier 1689. La triste nouvelle d'une revolution si subite ayant été apportée en France, remplit tous les esprits d'un , étonCOMTES DE FLANDRE. 405 étonnement qu'il est malaisé d'exprimer, & la France qui comptoit sur les liai-sons étroites qu'elle avoit avec le Roi d'Angleterre, sut bien surprise d'avoir ce Royaume pour ennemi, & prêt à lui tomber sur les bras, & encore davantage, lorsque le Prince d'Orange eut été proclamé & couronné Roi d'Angleter-se à Londres au mois d'Avril de l'an 1689.

Tous ces mouvemens n'eurent pas plûtôt éclaté, que le Roi de France declara la guerre à l'Angleterre & à la Hollande. Et comme le Roî Jacques avoit encore un grand nombre de fidéles Sujets dans son Royaume d'Irlande, il s'embarqua en 1689 pour y passer. Il y sur reçû à Kilkenni par le Comte de Tirconnel qui en étoit Viceroi, & il soûmis entierement tout ce qui lui resista dans cette lle, excepté la Forteresse de Londonderri, dont il sut obligé de lever le siege aprés y avoir perdu beaucoup de tems.

Les Espagnols ne s'étant point encore declarez dans cette querelle, le Roi Trés, Chrètien sollicita le Roi Catholique de se joindre avec lui pour rétablir le Roi Jacques, mais les Espagnols dont l'ingresse.

406 Flisto IREDES terêt étoit de se joindre à la Hollande & à l'Angleterre, rejetterent les Propositions qui leur en surent saites.

Cependant, le Roi de France sit passer du secours en Irlande en saveur du Roi Jaques. Le slote Angloise se presenta pour empécher le debarquement, mais elle sut repoussée par la Flote de France.

Le Roi de France, qui avoit fait de grandes levées dans tout son Royaume divisa ses forces en trois parties, dont l'une sut destinée pour l'Allemagne sous le commandement du Maréchal de Dusas, la seconde pour la Flandre sous ce-ini du Maréchal d'Humieres, & la 3. pour la Catalogne sous la conduite du Duc de Noailles.

La Ville & Château de Campredon en Catalogne, fut prife par ce dernier le 27. Mai.

Le 23. Juin le Roi de France declara la guerre à l'Angleterre & à l'Écosse.

Le Maréchal d'Humieres voulant emporter d'assaut Walcourt, prés duquel un grand Corps de l'Infanterie Espagnole & Hollandoise étoit campé, ent le malheur d'y perdre beaucoup du monde s & entrautres quantiré de braves Offigiers. Comes DET FLANDRE. 407
Le 30. Juillet le Comte de Tourville Vice-Amiral de France batit les Flotes
d'Angleterre & de Hollande prés du Cap
de Benefier sur la Côte d'Angleterre.
Elles étoient commandées par les Amiraux Herbert & Evertzen.

Le mauvais succèz qu'ent le Maréchal d'Humieres à Valcour, sur cause qu'on donna le commandement de l'Armée de Prance du Côté de la Flandre au Maréchal de Luxembourg, qui vainquit l'année suivante 1690. à Fleurus dans un grand Combat, les Alliez commandez

par le Prince de Valdek.

Cependant le Duc de Savoye, à qui le Marquis de Louvois en vouloit, étant poussé à bour par les conditions trop dures que ce Ministre vouloit lui imposer, entra dans la Ligue d'Ausbourg. Le sieur de Catinat étant entré dans les états de ce Prince en 1690. avec une Armée nombreuse, y prit Nice & Ville-Franche, & désit les Troupes de ce Prince à la Stafarde le 18. d'Août. La prise de Carmagnole sut une des suites de cette Victoire.

Ces avantages furent contrebalancez par la levée du siege de Coni, que Butonde qui l'attaquoit pour la France, surpris 408 HISTOIRE DES pris d'une terreur panique leva hontenlement.

'Si le Piémont fut un Champ de victoires pour les François, l'Irlande n'en fut pas de même pour le Roi Jaques, dont l'Armée commandée par le Comte de Lauzun, fut battue au passage de la rivière de Boyne, par le Roi Guillaume, qui manqua d'y être tué d'un coup de Canon, ce qui donne lieu à quel que de Canon, ce qui donna lieu à quelques personnes de debiter en France la nouvelle de sa mort, que l'on crût si ferme-ment, qu'à Paris & en d'autres endroits de ce Royaume, le peuple s'abandon-nant à des excez de joye, que lui cau-soit cette fausse nouvelle, y sit des extravagances qui furent le sujet de la raillerie de toute l'Europe. Cette Victoire rangea presque toute l'Irlande sous la puissance du Roi Guillaume excepté Lim-merick, qui fut si bien défendu par Bois-Telor Capitaine au Regiment des Gardes du Roi de France, que ce Roi fut con-traint d'en lever le siège.

En 1691. la guerre continuant en Irlande, l'Armée du Roi Jaques compofée de François & d'Irlandois, & commandée par Sarsfield & St. Ruth, eur le malheur d'être défaite par le General Ginkle.

Digitized by Google

COMTES DE FLANDRE. 409 Ginkle qui commandoit l'Armée du Roi Guillaume.

Dans cette même année au mois de Mars le Roi de France assiegea Mons en Hainaut, Place trés forte tant par sa situation & par ses fortifications, que par une nombreuse garnison, & il en sit une de ses plus belles conquêtes aprés un siege d'environ trois semaines.

Le Roi de France se plaignant de ce que les Liegeois n'avoient pas gardé sidélement la Neutralité, sit bombarder la Ville de Liege, qui en sut sort endommagée.

En Catalogne la Ville de Barcelone éprouva à peu prés un pareil traitement, que lui fit soustir l'Armée Navale de

France.

La fin de cette année assura aux François la conquête de Montmeillan en Savoye, qui se rendit le 21. de Decembre aprés un siege de deux mois.

Au mois de Septembre de cette même année le Maréchal de Luxembourg remporta un avantage assez considerable

à Leuze prés d'Ath.

Au mois de Novembre les Ducs de Savoye & de Baviere leverent le siege du Suze en piémont.

'R

En

## 410 HISTOIRE DES

En 1692. l'Electeur de Baviere qui avoit établi sa reputation en Hongrie, en Allemagne, & en Piémont, par une infinité de belles actions, & sur tout par la prise de Belgrade, accepta le Gouvernement des Païs-Bas, dont il sur pour-vu à la place du Marquis de Gastanaga, & il y a donné tant de marques de prudence & de valeur, que les Païs-Bas Espagnols le regardent comme leur principal désenseur.

Le Roi Trés-Chrétien ayant assemblé une Armée nombreuse, alla en personne assieger la Ville & Château de Namur, pendant que le Maréchal de Luxembourg couvroit le siege avec une corps d'Atmée considerable, & possés avantageusement que le Roi Guillaume & le Duc de Baviere ne pouvant l'attaquer sans exposer seurs troupes à un danger evident, le Roi de France eut tout le loisir de s'emparer de cette Place. La Ville se rendit après 6 jours de trenchée ouverte le j. Juin, & le Château s'étant

désendu jusqu'au 22 subit la même loi.
Pendant que le Roi Trés - Chrètien
assiegéoit Namur, on lui apporta la nouvelle de la désaite de son Armée Navale
entre l'Isle de Vight & Bar-stenr, où 17.

Comtes de Flandre. 411 des plus beaux Vaisseaux de l'Armée Navale de France, ayant été échoüez ense retirant, surent brûlez.

Le 3, d'Août de cette même année, l'Armée des Alliez surprit celle de France Campée à Steinkerke, & qui ne s'attendoit à rien moins qu'à cette attaque imprevsie; on tient que si les Anglois qui commencerent l'attaque, eussent été sostenus par des troupes fraîches, l'affaire ne le seroit terminée que par la défaite generale de l'Armée Françoise. Quoiqu'il en soit, les François ayant eu le tems de se reconnoître, repoussement les Alliez; ce ne sut pas neantmoins sans avoir perdu beaucoup de monde.

Le Duc de Savoye sut plus heureux dans le Dauphiné, où il entra bien avant, prit les Villes d'Ambrun & de Gap, & auroit poussé ses progrez plus loin, si les François ne l'avoient arrêté, en occupant des desilez, où il étoit impossible de les forcer, ce qui obligea le Duc de Savoye de retourner sur ses pas, & d'abandonner ce qu'il avoit pris.

En Allemagne le Miréchal de Lorge s'empara de Pfortzeim, & batit un détachement de l'Armée des Alliez, com-

R 2 mans

mandé par le Duc de Virtemberg, qui fut fait prisonnier avec plusieurs Officiers de marque. Les Alliez ne surent pas plus heureux devant le Château d'Eberembourg dont ils leverent le siege, ayant apris que le Maréchal de Lorge s'étoit mis en marche pour le secourir.

Retournons dans le Pais-Bas, où le Marquis de Bouflers & le Comte de Montal bombarderent Charleroi le 19.

d'Octobre.

L'hiversuivant, le Comte de Tallard qui commandoit las François en Allemagne, ayant assiegé Rhinseld, y trouva une si vigoureuse resistance, qu'il leva le siege aprés y avoir été dangereusement blessé d'un coup de mousquet, dont il ne mourut que l'année suivante.

Dans le même hiver un Corps d'Armée Françoise investit Hui dans le Pais de Liege, qu'il abandonna, pendant que le Marquis de Boussers investit Furnes en Flandre le 19, de Decembre, & le prit le 4. de Janvier, ce qui obligea les Alliez d'abandonner Dixmude.

En 1693. Hui Ville du Païs de Liege se rendit aux François le 19 de Juillet, & le Château le 23.

Le Maréchal dé Luxembourg ayant

Comtes de Flandre. 413 de l'Armée de Liege, vint se rabattre tout d'un coup du côté de Landen & de Nerwinde, où les Alliez étoient campez avantageusement, & comme l'Armée des François étoit de beaucoup superieure à celle des Alliez, il resolut de les attaquer le lendemain, ce qu'il fit, mais il les trouva si bien retranchez, & leurs Batteries de Canon si bien disposées, qu'il ne pût forcer leur Camp qu'aprés avoir vû perir devant ses yeux l'élite de ses troupes; il n'en coutague-res moins aux Alliez, qui furent enfin obligez de se retirer & d'abandonner le Champ de Bataille aux François, aprés avoir fait des efforts surprenans pour le conserver.

Heidelberg capitale du Palatinat, qui avoit été tant de fois l'objet des fureurs de la guerre, en éprouva encore les rigueurs cette année, ayant été prise d'affaut par les François, qui y mirent le seu aprés l'avoir pillée & saccagée. Le Gouverneur du Château intimidé par un traitement si tude, en sortit le 23. de Mai par Capitulation. Tournons nos regards du côté de l'Espagne, & nous verrons Roses en Catalogne arborer les R 3 fieurs

414 HISTOIRE DES fleurs de Lis sur ses remparts, le 10 de Juin aprés avoir été attaqué par Mer & par Terre.

Les François terminerent cette Campagne par la prise de Charleroi, qui ne se rendit qu'après une resistance fost opi-

niâtrée.

Il ne faut pas oublier de parler ici du siege de Pignerol, entrepris par le Duc de Savoye le 30. de Juillet. Les Assiegeans s'emparerent du Fort de Ste, Brigide, après avoir fait des efforts inconcevables, & ayant apris que les François assembloient leurs forces pour secourir la Place, ils decamperent aprés avoir ruiné le Fort qu'ils avoient gagné, & brulé une partie de la Ville par les Bombes, En suite dequoi ils se camperent prés d'un lieu appellé la Marsaille. L'Armée de France qui étoit superieure à celle des Alliez, s'avança pour les combattre, & en remporta une Victoire qui sur prés qu'autant disputée que celle de Nervinde, puisqu'il n'y eut pas moins de 14000. hommes de tuez de part & d'autre; entre les illustres morts du côté des Alliez, le Duc de Schomberg fut le plus regreré: il mourut de ses blessures, aprés avoir été fait prisonnier.

La

COMTES DE FLANDRE. 419 La Campagne de 1694, ne nons of-

fre rien de remarquable en Flandre, sinon que l'Armée des Alliez ayant sait un mouvement fort prompt pour passer l'Escaut entre Tournai & Oudenarde, les François qui s'en aperçurent, sirent uno diligence incroyable, pour s'opposer à leur passage.

La France fut plus heureuse en Catalogne, où le Maréchal de Noailles emporta Palamos & Girone, qui furent les fruits d'une Victoire qu'il avoit remportée la même Campagne sur les Espagnols au passage de la riviere de Ter.

En 1695. l'Armée des Alliez qui étoit trés nombrense, s'érant avancée du côté d'Ypres & de Courtray dans le dessein de forcer les Lignes, que les François avoient faites pour mettre leur conquêtes à couvert, & ne pouvant entreprendre d'executer ce projet sans courir beaucoup de risque, se rabattirent sout d'un coup sur la Ville de Namur, où le Maréchal de Boussers s'étoit jetté avec un rensort de troupes considerable, ce qui n'empêcha pas les Alliez d'en entreprendre le sege, aprés avoir laissé en Flausse un Corps d'Armée, sous le commandement du Pasince de Vaudemont.

R 4 Le

## 416 HISTOIRE DES

Le Maréchal de Villeroy General de l'Armée de France ayant fait marcher ses Troupes du côté de Deinse, où le Prince de Vaudemont étoit Campé avec des forces beaucoup inferieures aux siennes, perdit l'occasion de le défaire entierement pour avoir ttop temporisé, & lui donna le tems de faire une des plus belles retraites qui se soient saites de nos jours. Ce Maréchal investit Deinse, où ce Prince avoit laissé une garnison de 2500. hommes qui furent faits prisonniers de guerre; Montal en sit autant à Dixmude, où les Alliez avoient jetté 4000. hommes, sous le commandement du Major Ellenberg, qui pour s'être rendu lâchement & sans se désendre, sut mis au Conseil de guerre des Alliez, qui le condemna à perdre la tête, ce qui fut executé à Gand. Allons retrouver les Alliez au siege de Namur, dont la Ville fe rendit le quatriéme d'Août, aprés 24. jours de trenchée ouverte; les François s'étant retirez au Château y firent une vigoureuse resistance, pendant laquelle le Maréchal de Villeroi poursuivit le Prince de Vaudemont, qui se rerira sous le Canon de Bruxelle. Villeroi s'en étant approché menaça de la reduire en cendres

dres si les Alliez ne levoient le siege de Namur; mais ces terribles menaces n'ayant pû les detourner de continuer une si glorieuse entreprise, il en vint à l'execution le 13. jour d'Août, & il tira tant de Bombes & de boulets rouges sur cette grande Ville, qu'un vent impétueux s'étant levé pendant cette horrible fracas, porta la slamme & en même temps la desolation dans les plus beaux quartiers de la Ville dont la plus grande partie ne devint qu'un vaste bucher, qui consuma plus de 5000. maisons & 14. Eglises & maisons Religieuses,

Le Prince de Vaudemont n'ayant pêt faire autre chose que d'être spectateur de cette tragedie, s'approcha des Assiegeans, & s'étant emparé du seul poste par où Namur pouvoit être secouru, il s'y retrancha si bien, que le Maréchal de Villeroi ayant passé la Mehagne, & s'étant avancé avec une Armée de cent mille hommes pour le forcer, se retira sans oser l'entreprendre. Cependant le Château de Namur battu continuellement de 120. pieces de Canon & de 30. Mortiers, ayant perdu ses meilleurs défenseurs dans les surieux assauts quales Alliez donnerent à la Place, se vit re-

duit à Capituler au commencement du mois de Septembre', aprés avoir essuyé plus de ceut mille coups de Canon, & seize mille Bombes. Le Maréchal de Bouslers sortant de la Place avec environ 4000. combattans, qui lui restoient de plûs de 15000. su arrêré par ordre de Sa Majesté Britannique en represailes, de ce que les François avoient resulé de mettre à rançon les prisonniers qu'ils avoient saits à Deinse & à Dixmude. Les Alliez s'étant rendus maîtres d'une Place si importante, n'ont rien oublié de ce qui peut leur afsûrer la possession d'une conquête si glorieuse.

La Campagne de 1696. s'est passée en Flandre sans aucun évenement remarquable, & les François ont en l'adresse d'amuser les Alliez par quantité de Propositions de Paix; pendant qu'ils ont tourné la plus grande partie de leur forces du côte de l'Italie, pour détâcher le Duc de Savoye de la Ligue, par des offres avantageuses, mêlées de menaces qu'ils étoient prêts d'executer. Cette Paix coute bon à la France, puis qu'elle l'a achetée par la restitution de tout ce qu'elle avoit Conquis sur le Duc de Savoye, & par la demolition des Fortifications de

COMES DET FLANDRE. 419 la Ville & Citadelle de Pignerol, qui lui ouvroit l'entrée de l'Italie, & qui avoit tant coûté de soins an Cardinal de Richelieu, & d'argent à la France pour l'acquerir. Mais comme la diversion que la France étoit obligée de faire du Côté de l'Italie lui étoit extremement à charge, & l'engageoit à faire des dépenfes excessives pour l'entretien des Armées qu'elle envoyoit en ce Païs-là, elle y a toûjours beaucoup gagné quelque perte qu'elle y ait pil faire; puisque cette Paix faite avec la Savoye lui donne le moyen de tourner aujourd'hui la plus grande prarie de ses forces du côté de la Flandre, pour obliger les Alliez à lui accorder des conditions de Paix moins onereuses.

Les François n'étant plus obligez de faire diversion du côté de Piémont, & virent cette Campagne en état d'opposer de plus grandes forces aux Alliez du côté

de Flandres & de Catalogne.

A l'égatd de la Flandre où ils avoient trois Corps d'Armées, commandez par les Maréchax de Villeroi, de Boussers & de Catinat, celui-ci investit la Ville d'Ath le 16, de Mai à 9, heures du matinavec 50. Escadrons de Cavalerie & autant d'Infanterie.

R 6

## 420 HISTOIRE DES

A peine la Place sur elle investie, qu'on travailla avec une diligence extraordinaire aux Lignes de Circonvallation, à quoi surent employez plus de 20000. Pionniers, qui travaillerent aussi à faire le Parc de l'Artillerie. Le lendemain le reste des troupes arriva au Camp, & le jour suivant sur employé à la continuation des Lignes, & à faire des Ponts sur la Denre.

Le Comte de Rœux qui étoit Gouverneur de la Place, se mit en état de faire une vigoureuse défense, & il sit faire ce même jour une sortie sur les Pionniers, dont quelques-uns furent tuez. Ensuite dequoi il fit un fort grand feu de Canon sur les Assiegeans, qui n'en surent que legerement endomma-gez. La Ville d'Ath est une Place trés sorte, située à l'extremité de la Province de Hainaut du côté de la Flandre. Elle est entourée de huit Bastions, & défenduë de quelques ouvrages à Corne; les eaux de la Dendre qui passent au mavers la fortissent en remplissant les fossez. Les François l'avoient fortifiée, comme on la voit presentement aprés l'avoir prise en 1668., & ils la rendirent aux Espagnols par le Traité de Nimegue Comtes de Flandre. 421

gue, en l'état qu'elle étoit.

Le 22, du même mois on fit l'ouverture de la Tranchée sur les 8. heures du foir par deux endroits du côté de la Porte de Bruxelles. L'Electeut de Baviere ayant apris la nouvelle de ce siege, decampa de Deinse pour aller joindre l'Armée du Roi d'Angleterre, qui étoit campée dans le Brabant du côté de Brusselle. Sur la nouvelle qu'en eurent les François, le Marquis de Crequi eur ordre de pattir le 25. avec un detachement, pour s'approcher de l'Armée du Matéchal de Villeroi au Camp d'Ostiche. Le Maréchal de Bouflers fit en même temps avancer vers Cambron la gauche de l'Armée qu'il commandoir, afin que les trois Armées fussent en état de se joindre. Cependant les Assiegeans ayant mis en Batterie 30. pieces de Canon, leur effet fut tel qu'elles raserent la plûpart des défenses de la Place, firent bréche à la porte de Brusselle, & demonterent une partie du Canon des Assiegez. On établit en suite une nouvelle Batterie de 5. Canons; deux autres de 12. Mortiers chacune qui jettoient des Bombes de 250. livres pesant, & une autre de 3. Mortiers dont les Bombes 422 H 1 5 T 0: I R E D E S
pesoient 500. livres, laquelle ayant tiré
sur l'Ecluse, qui retenoit les eanx dans
le fossé où il y avoit huit pied d'eau, la
renverserent et sirent écoules les eaux du
sossé. On poussa ensuite les Aproches
jusqu'à 10. toises du Chemin couvert.

Cependant les Princes Alliez ayant conferé entr'eux des moyens de secourir la Place, l'Eleckeur de Baviere reptit la route de Gand avec son Armée, & le Roi d'Angleterre axant sait avancer la sienne du côté de Hall, traversa le Senne, & aprés avoir Campé entre Braine le Château & Braine l'Aleu, il continua sa route vers Genap. Les François ayant eu avis de ce mouvement, Montrevel avec son détachement passa l'Elecaut à Pottes pour couvrir les Lignes: le Maréchal de Bouslers n'en sit pas moins de son côté, & il alla Camper avec son armée entre Mesnil St. Jean & St. Denis prés de Mons.

Pendant que les choses se passoient ainsi dans la Campagne, les Assiegeans s'emparerent d'une demi-Lune, que les Assiegez essayerent vainement de reprendre; ensuite dequoi ils posterent 20. pièces de Canon en Batterie sur la Con-

Comtes de Flandre. 423 Contrescarpe pour battre en biêche les faces & ruiner les flancs des Bastions de Namur, & de Limbourg. De telle sorte, que les brêches des Bastions » ayant été presque mises en état de monter à l'assaut, pendant que l'on continuoit de battre la Place avec la mêmefurent, le Gouverneur se vit obligé de capituler le 5. de Juin, pour prévenir l'assant que les Assegeans étoient prêts de donner par une brêche large de 40. pieds. Le 7. la Garnison, selon la capitulation, fortit par la brêche Tambour battant, Méche allumée, Enseignes déployées, & avec 40. Chariots de Bagage. A la fortie de la Garnilon, le Maréchal de Catinat fit arrêter le Prince de Chimay, qui étoit entré travesti dans la Place pendant le siege, le Lieutenant Colonel la Catoire, & trois autres Officiers du nombre des Affiegez qui furent conduits à Valenciennes, en reprefailles de ce qu'à la prise de Namur les Alliez retinrent des ôtages pour le paye-ment des dettes que les François y avoient contractées. La Garnison d'Ath fut conduite à Dendermonde, & le Roi de France en donna le Gouvernement au Chevalier de Tessé.

Lcs

## 424 HESTOERE DES

Les Alliez avoient remarqué qu'encore que les François eussent jetté leurs
Forces dans la Flandre, ce n'étoit que
pour couvrir le dessein qu'ils avoient sur
Namur. Ce sut la raison pour laquelle
le Roi d'Angleterre y renvoya en diligence le Sr. Coehorn avec 12. Bataillons, qui ne devancerent les François
que d'une Journée. En esset, ils avoient
fait un détachement de 20000. Chevaux,
lesquels portant chacun un Fantassin en
croupe devoient investir la place sous la
conduite du Maréchal de Boussers.

Lés François ayant manqué leur coup du côté de Namur, formerent le dessein d'assieger Oudenarde, dont les Alliez renforcerent considerablement la Garnison, ce qui sit perdre aux François l'envie d'executer leur projet de ce côté-là. Ils ne surent pas plus heureux, lorsqu'ils tenterent de se rendre maîtres de Bruxelles, & du Fort des trois Trous, dont la prise auroit mis les affaires des Alliez en trés-mauvais état. Ils avoient formé un des plus grands desseins qu'ils eussent jamais faits, puisque par la prise de ces places, dont il leur étoit aisé de s'emparer, ils se seroient rendus maîtres du Canal de Vilvorde, & par là ils auroient

COMTES DE FLANDRE. 425 roient ôté aux Alliez la communication de la Hollande avec le Brabant. Mais le Roi d'Angleterre qui étoit toujours allette sur les démarches de l'ennemi, les prévint par sa diligence. En effet, il n'eut pas plûtôt appris que les Maréchaux de Villeroi, & de Bouflers étoient en marche à la tête de leurs Armées, pour se camper entre Andrelech & Dileghem, qu'il décampa pendant la nuit d'auprés de Giblou, & aprés avoir traverse le Bois de Soignes avec autant d'ordre que de diligence, il passa ensuite avec toute l'Armée au travers de la Ville de Bruxelles, & s'empara des postes dont les ennemis prétendoient se rendre maîtres. Les François qui s'étoient avancez dans ce dellein julqu'à Assche, ayant appris que ces postes étoient occupez, & que la tête de l'Armée des Alliez paroissoit, ils prirent le parti de se retirer du côté de Hall, & leur donnerent le temps de se retrancherpuissamment, & de rassembler toutes leurs forces. Cependant 20000. hommes des Troupes de Hesse, de Hanover, & de Munster vinrent au Camp des Alliez.

Peu de temps aprés, le Maréchal de Catinat Catinat qui étoit campé à Zulte du côté de Courtrai, ayant appris que S. A. E. de Baviere avoit fait jetter des Pontssur la Lis, & qu'il eur pû être attaqué dans son poste, tandis que le Général Fagel qui commandoit un Corps d'Armée à part, auroit pû saire une diversion vers les Lignes que les François avoient pratiquées entre Ypres & Furnes, s'allaposter à Harlebek le long de la Lis sur une Ligne. D'un aurre côté, le Prince Tserclass de Tilli ella se poster au Mazy avec 50. Escadrons pour mettre Namur à couvert.

Les François n'éyant pas en dans leurs entreprises le succés qu'ils s'étoient promis, tenterent une voye plus donce pour parvenir à la conclusion de la Paix. Ce sur ce qui donna lieu à plusieurs Conserences qu'eurent ensemble le Comte de Portland de la part du Roi d'Angleterre, & le Maréchal de Boussers pour le Roi de France.

Passons en Catalogne, pour voir ce qui s'y passe de remarquable, sur tout, le fameux siege de Barcelone dont le succés ayant été long-temps fort douteux, a attiré de ce côté-là, les regards de toute l'Europe. Le Duc de Vendô-

mc

COMTES DE FLANDRE. '427 me qui commandoit en Catalogne l'Armée de France composée d'environ 35000. hommes, ayant eu ordre d'assieger cette capitale de la Principauté de Catalogne, campa le 7. de Juin à Badalona petite place située sur le bord de la Mer, à 3. lieuës de cette Ville où le Comte d'Etrées étois venu moüiller avec sa Flote le jour d'auparavant, pour y faire débarquer toutes les provisions nécessaires pour la subsistance des Troupes Françoises. Ce qui ayant été fait, le Duc se mit en marche le 12. de ce mois avec ses Troupes pour aller camper devant Barcelone.

Cette Ville est trés ancienne, puisqu'elle doit ses commencemens à un Carthaginois nommé Barca, qui en jet-ta les fondemens deux cens ans avant la venue de Jesus-Christ. Sa situation est trés-avantageuse, & son Port trés-grand. & trés-commode sur la Mer Mediterranée. Elle est grande, & bien sortissée, & désendue au dehors d'un fort Château bâti sur une éminence qu'on appelle Mont Joui. Ses Edifices publics tant sacrez que prophanes étoient magnisques avant le dernier siege de cette Place, dont les Bombes ont ruiné presque

428 HISTOIRE DESla moitié. Au reste, son Commerce

la rend trés-opulente.

Les Espagnols qui étoient bien informez de la résolution des François, avoient jetté dans la Place toute leur Infanterie, avec quantite de braves Désenseurs, entre lesquels le Prince de Hesse Darmstadt se distinguoit. Les François commencerent par se rendre maîtres des dehors, & entrautres du Couvent des Capucins que les Assiegez avoient abandonné, & de là ils commencerent à ouvrir la tranchée par deux attaques. Cependant le Canon de la Place tira incessamment sur les Assiegeans qui n'en surent pas sort endommagez.

La nuit du 16. au 17. Les Assiegeze ayant fait une sortie au nombre de 600. se retirerent voyant que la Cavalerie, qui étoit de garde dans le Camp, leur alloit tomber sur les bras. La nuit suivante, les Travaux des Assiegeans ayant été retardez pat un violent orage, les Assiegez firent un trés-grand seu qui sit perir beaucoup de monde, ce qui n'empêcha pas les Assiegeans de pousser la tranchée sur la gauche pour attaquer en front deux Bastions du côté de la Porta

Nauve\_

Pen-

COMTES DE FLANDRE. 429

Pendant qu'ils avançoient ainsi leurs ouvrages du côté de la Terre, leur Armée Navale qui sermoit l'entrée de la Place du côté de la Mor, jetta sur la Ville un grand nombre de Bombes qui causerent peu de dommage.

La nuit du 18. au 19. Les Assiegez firent deux grandes sorties, l'une de mille hommes de pié, & de quatre cens Chevaux sur l'attaque droite, & l'autre de quatre cens Fantassins sostenus par 500. autres sur la gauche, qui furent obligez de se retirer aprés un Combat opiniâtré, qui costa la vie à beaucoup

de soldats de part & d'autre.

Le lendemain, il yent un rude Combat que les Assiegeans donnerent pour regagner une Cassine d'où les Espagnols les incommodoient extrémement. Le Prince de Birkenseld, qui s'étoit mis à la tête de deux Bataillons du Régiment d'Alsace dont il étoit Colonel, étant sostenu par quatre Escadrons de la Garde de la tranchée, se rendit maître de ce poste, dont il s'étoit approché à la faveur de la nuit, & d'un chemin creux. Le Prince de Darmstad qui connoissoit l'importance de ce poste, sit d'inutiles efforts pour le regagner sur les Assiegeans à qui 430 HISTOÍRE DES à qui il coltra beaucoup de monde pour le conserver.

Les jours suivans se passerent dans le Camp des Assiegeans à reparer les desordres qu'une pluye violente y causa, & malgré le seu extraordinaire des Assiegez, ils pousserent leur attaque du côté du Bastion de la Porte Neuve.

Cependant les Espagnols qui bien loin de relâcher de la vigueur de leur désense, s'animoient de plus en plus à repousser l'ennemi, surent une sortie de 800. Fantassins soutenus de mille autres à desein d'enclouer le Canon des François, & ils auroient executé leur entreprise, si le Régiment de Touraine y étant accouru, ne les est obligé de se retiter aprés un Combat sort opiniâtré.

La vigoureuse résistance des Assiegez faisoit déja apprehender pour les François le succés de ce siege, dont les difficultez sembloient s'augmenter de jour en jour. Une chose contribuoit beaucoup à rendre ce siege dissicile. C'étoit la facilité avec laquelle les Assiegez recevoient des sastaichissemens de l'Armée Espagnole, parce que les François n'avoient pas assez de monde pour embrasser tout le terrain qui environne la Place.

1.

COMTES DE FLANDRE. 431 La perseverance & le bonheur des Assiegeans remedia à cet inconvenient, & ils pousserent leurs Travaux avec tant de vigueur que le 13. du mois de Juil-let leurs Batteries furent achevées, & se trouverent en état de tirer sur les Bastions du côté desquels on faisoit les attaques.

La Place étantainsi pressée, & le Duc de Vendôme ayant été informé que la Garnison devoit faire la nuit du 14. au 13. une sortie generale sur la tranchée, pendant que d'un côté le Marquis de Grigni, & les Troupes qui étoient dans le Château de Mont Joui, & de l'autre Don Miquel d'Otassa attaqueroient l'Armee Françoise en flanc, & par derriere; il résolut de les prévenir & de les surprendre, en attaquant lui même le Camp du Viceroi de Catalogne qui étoit campé à quelque distance de Mont Joui, & faisant attaquer l'autre par le Sr. d'Usson, un de ses Lieutenans Généraux.

Pout cet effet, il lui donna un détachement de mille Fuseliers, de trois cens Cavaliers, & de 200. Dragons, pour aller attaquer Don Miquel qui étoir pos-té sur trois hauteurs derriere le Camp, avec 700. Chevaux, 1000. hommes de pied détachez des Régimens qui étoient

dans Barcelonne, & 8000. Miquelets ou Soûmettans. Pour lui, s'étant réfervé l'artaque du poste de Cornella où étoit campé le Marquis de Grigni avec 2500. Chevaux, soûtenus par le Viceroi qui étoit posté au delà de S. Feliou avec d'autres Troupes; il se mit à la tête de 2200. Chevaux, & de trois mille Fantassins, aprés avoir ordonné au Marquis de Barbesseres un de ses Lieutenans Généraux, de sire tenir le reste tenans Généraux, de faire tenir le refte de l'Infanterie sous les armes, & la Ca-valerie en bataille pour la sureté des tran-chées, & du Camp. Les choses étant ainsi disposées, ces deux Corps déta-chez se mirent en marche le 14. deux heures avant le jour. Le Duc de Vendôme de son côté, ayant renversé quel-ques petites Gardes des ennemis qu'il rencontra en son chemin; entra dans le Camp des ennemis où aprés avoir ren-versé sans résistance quatre ou cinq Corps de Troupes qui ne pûrent se rallier, il les poursuivit jusqu'au Village de S. Fe-liou; le Viceroi qui étoit campé dans ce Village, & qui dormoit alors tran-quillement, s'étant réveillé au bruit du Combat, & ayant pris d'abord la suite sans avoir eu le remps de s'habiller les sans avoir eu le temps de s'habiller, les François

COMTES DE FLANDRE. 432 François poursuivirent les Espagnols juiqu'à la Riviere de Lobregat où il y en ent plusieurs de noyez, sant leur fuite troit précipitée. Coux qui voulurent saire résissance surent tuez ou pris, le Camp de S. Feliou fut entierement pillé avec tous ses Bagages, la Vaisselle d'argent des Généraux, une Cassette où il y avoit 22000. pistoles avec 700. tant Mulets que Chevaux. Cependant le Sr. d'Usson agissoit de son côté, avec le même bonheur contre Michel d'Otassa dont le quartier sut pillé avec tous ses Bagages, & ses trois Camps brûlez avec la perte de trois cens de ses Soldats.

Ce succés savorable releva les esperances des Assiegeans qui sans cela auroient été selon toutes les apparences obligez de lever le siege. Cependant les Assiegez à qui cetté disgrace ne sit point perdre courage, ne laisserent pas de se pré-

parer à une vigoureule défense.

Les Assiegeans de leur côté encouragez par les avantages qu'ils venoient de remporter, acheverent de persectionner leurs Ouvrages, de telle sorte que le 22. de Juillet on sit sauter les Mines de deux Bastions sur sesquels les Assiegeans se logerent malgré la vigoureuse résistanet des Affiegez. Le lendemain les Efpagnols ayant repris le Bastion de la gauche, les François qui streut des efforts extraordinaires pour le reprendre, s'en rendirent ensin les Maltres après en avoir été chassez trois sois. Le Prince de Birkenseld se distingua sort dans toutes ces attaques.

Les terranchemens que les Affiegez avoient pratiquez deviere les Baltions qu'ils avoient perdus, ayant arrêté les François, ceux ci y firent joiderplusieurs Mines qu'firent une bréche si considerable, que toutes choses étant disposées à un affant général, les Affiegez que le Duc de Vendôme avoit fait sommer de se rendre, capituletent le 10. du mois d'Août à condition que la Garnison enfortiroit le 13. avec Armes, & Bagages, 30. piéces de Canon de divers Calibres, 6. Mortiers, & 6. coups à tirer à chaque Soldat, pour être conduite jusqu'à Manorel, & se rendre ensuite à Tarragone. Ce qui sut execuré, & la Garnison en sortit au nombre de 6000. Lommes restans de celui de 12000.

C'est ainsi que les François se remiscent Maîtres de cette importante Place, aprés un siege de 53. jours, contre l'avrente contres DE FLANDRE. 435 tente des Alliez. Cette Conquête leur costa cher, puisqu'ils y perdirent plus de 22000. hommes, tant par le fer que par les maladies, & la desertion. Lorsqu'ils entrerent dans la Place, ils y trouverent prés de la moitié des Maisons ruinées par les Bombes que l'Armée Navale des François jettoit continuellement, sur la Ville, dont les Edifices les plus remarquables, & entr'autres le Palais du Vicenoi & plusieurs Eglises, surent embrasez.

La Conquête de cette importante Pla--ce, lour enfla tellement le cœur que -dans les Conferences de Paix, qui se tenoient depuis deux mois à Riswik , prés de la Haye entre leurs Plénipotentiaires, & ceux des Alliez, ils firent bien valoir cet avantage. Mais pour , parler plus à fond de ces Conferences, , il fant remarquer que les deux Partis qui - avoieur témoigné depuis long-temps de-, sirer la Paix, étant convenus de s'assem-- bler à Riswik dans la Province de Hollando, pour y conferer ensemble des moyens de faire réussit ce grand Ouvra--ge, li nécessaire à toute la Chrétienté, avec la Médiation du Roi de Suéde, reslées

436 HISTOIRE DES ressées dans cet accord s'étoient rendus de toutes parts en Hollande, sçavoir les Plénipotentiaires des Alliez à la Haye, & ceux de France à Dest, qui sont deux Villes presqu'également éloignées de Riswik.

Les difficultez, qui avoient retardé les Conferences de la Paix de la part de l'Empereur & du Roi d'Espagne, ayant été surmontées, l'ouverture s'en fit le 9. de Mai à Riswik où tous les Plénipotentiaires qui se trouverent alors à la Haye, & à Delft, se rendirent de la maniere dont on étoit convenu. Sçawoir, de la part de l'Empereur, le Comte de Caunits, les Srs. Straetman, & Seiler. De la part du Roi d'Espagne, Don Francisco Bernardo de Quiros, & le Comte de Tirimont; au nom du Roi d'Angleterre, le Comte de Pembrok, & les Milords Villiers, & Williamson; Pour les Etats Généraux des Provinces-Unics, Messieurs Boreel, Dickveldt, & Van Haaren; sans parler ici des Députez du Roi de Danemark, & des Princes de l'Empire, dont le détail seroit trop long. De la part du Roi Trés-Chrêtien, les Sieurs de Harlai-Bonneuil. Comte de Celi, le Comte de Cree, &

COMTES DE FLANDRE. 437 & le Sieur de Callieres se trouverent à cette illustre Assemblée.

Chacun d'eux s'y distingua par la magnificence de son équipage, & lorsqu'ils furent tous assemblez, ils delivrerent leurs Pleins-Pouvoirs au Baron de Lelienroot Ambailadeur de Suéde, Médiateur pour la Paix, lequel s'étoit rendu le premier à la Maison de Riswik, dans une Salle qui communiquoit à l'appartement des Ambassadeurs des Alliez, & à celuides Ambassadeurs de France. On convint d'abord que les Conferences se tiendroient tous les Mercredis, & les Samedis de chaque semaine. Dans les Conferences qui se tinrent ensuite, on régla tout ce qui regardoit le Cérémoniel.

Les Plénipotentiaires continuerent d'arriver à la Haye pendant le mois de Juin, & le 21. de ce mois le Baron de Lelienroot Ambassadeur Extraordinaire, & Médiateur de Suéde, eut une Audience publique des Etats Généraux des Provinces Unies. Son Excellence y notifia la mort de Charles XI. Roi de Suéde son Maître, & l'élevation du Prince Royal son Successeur à la Couronne, Cependant les Plénipotentiaires étant S 3.

ans 8 Hrstoir R B D B s convenus de quelques articles touchant le Cérémoniel, on en dressa un acte. Le Président Canon Plénipotentiaire du Duc de Lorraine presents un Mémoire à l'Assemblée des Alliez touchant les intérêts de son Maître, qui demandoit la restitution pleine & entière de la Lorraine.

Les Plénipotentiaires te rendirent des visites réciproques, ensuite dequoi ceux de France dans la 22. Conference qui se tint le 20, de juillet, donnérent à l'Ambassadeur de Saéde Médiateur un projet de Paix sur le pie du Traité de Nimegue, contenant 37. atticles, au-Imperiale répondirent, & délivrerent leur réponse au Médiateur le 5. d'Aost. Pendant que les Négoriations de Paix se passoient ainsi, il arriva des Nouvel-les de la prise de Cartagene par le Sieur de Pointi, qui conduisoit une Escadre de Vaisseaux François dans les Mers de l'Amerique. Elles marquoient que le 10. de Juin les François sétant approchez de la Ville à deux portées de Canon, tirerent 30. Bombes de dessus une Galiote; ensuite dequoi ayant voulu metme à serie 800. hommes pour investir

Comtes de Flandre. 439 la Place, le mauvais temps qui empêcha cette descente, les sit déterminer à l'attaque d'un petit lieu appellé Bouque. Chique qui est à l'entrée du Port, & qui se rendit aprés que la Garnison Es-pagnole qui le désendoit, eut demandé quartier. Le lendemain, les Vaisseaux François étant entrez dans le Port, M. de Pointis fit investir la l'lace par 600. Hibustiers à qui il avoit sait mettre pied' à terre, ensuite dequoi ayant débarqué avec le reste de ses Troupes, il envoyasommer le Gouverneur de Cartagéne de lui rendre la Place; mais celui-ci ayant répondu qu'il étoit prêt à se désendité préqu'à l'extrémité. Pointiqui s'éton joints avec les 600. Plibussies attaqua le s'oit de S. Jacques qui lui suc abandonné aprés un quart d'heure de Combat; aprés quoi on dressa dans le Fort des Batteries de Canon, & de Mortiers, d'où l'on battit la Ville. Du Casse Gouverneur de S. Domingue ayant fait remarquer au 6r. de Pointr qu'il étoit aisé de monter à la bréche, d'un petit lieur appellé Higemanie, se chargea de l'évenement de cette attaque, & une heure aprés il emporta la Place d'affaut, avec deux Forts. Ces heureux succés furent S 4

40 HISTOIRE DES fuivis du Bombardement de la Ville pendant trois jours, ce qui l'obligea de capituler. Les principaux articles de la Capitulation furent, que le Gouverneur sortiroit avec ses Troupes, 2. pieces de Canon, ses Drapeaux, son Equipage, & ses Meubles, avec tout l'or, & l'argent, & les Meubles de ceux qui sortiroient; que tout l'or & l'argent qui étoit dans la Place, & qu'on devoit embarquer sur les Gallions d'Espagne seroit aux François; qu'ou ne touchezoit point aux Egliles, ni aux Mailons Religieuses. Mais la Capitulation ne sut pas observée, & quoique Pointieur promis à du Casse que le butin seroit partagé homme pour homme, il se saisit avec ses gens de tout l'argent qu'il emporta, ce qui donna lieu à de grandes plaintes, que du Casse & les Flibu-stiers envoyerent faire en France contre lui. Le butin que les François firent en cette occasion fut estimé 8. millions d'écus en or, & en argent, & 4, millions en pierreries,

Tout le monde croyoit que la Paix seroit signée à Riswik le 31. du mois d'Août qui étoit le terme que les Plénipotentiaires de France avoient marqué COMTES DE FLANDRE. 442 en faisant les offres du Roi leur Maître; mais il survint des incidens entre lesquels on peut compter la prise de Barcelone, qui furent cause que la conclusion de la Paix sut differée jusqu'au 20, de Septembre, comme on le peut vois dans le Memoire qu'ils delivrerent au Mediateur le 1, de ce mois.

Le 11. du même mois le Roi d'Angletetre donna Audience à Utrecht, à la grande Ambassade de Moscovie, avec laquelle le Czar de ce Païs étoit

incognitò.

Cependant les-Conferences ordinaires & extraordinaires pour la Paix continuerent à Riswik, & chez le Médiateur de Suéde, & les Plenipotentiaires des Princes de l'Empire s'assemblerent extraordinairement chez l'Electeur de Tréves; & comme le terme limité par le Roi Trés-Chrêtien étoit sur le point d'expirer, le Plenipotentiaire Mediateur de Suédo, ceux de France, d'Espagne, d'Angleterre, & de Hollande, s'assemblerent le 20. de Septembre au lieu ordinaire des Conferences, & signerent réciproquement les Traitez entre cestrois dernieres Puissances d'une part, & Le premiere d'autre. On commença par S s celuii 442 HISTOIRE DES celui de Leurs Hautes Puissances les Etats Généraux des Provinces-Unies, celui de sa Majesté Catholique suivir, & l'on finit par celui d'Angleterre, ou là France reconnur dans toutes les formes Guillaume III. pour Roi d'Angleterre, d'Ecosse, & d'Irlande. Les Plenipotentiaires de l'Empereur, des Electeurs, & des Princes de l'Empire ne s'étant point trouvez à ces dernières Conferences, & n'ayant point encore accepté les conditions portées par le Memoire que ceux de France avoient delivré le 1. de re mois, on fit un article séparé par lequel on convint de prolonger le delai à l'égard de l'Empire jusqu'air 1. de Novembre prochain. Cependant les Plenipotentiaires de l'Empereur; & des Princes de l'Empire convintent avec ceux de France d'une cessation d'armes du côte de l'Allemagne.

Le 12. de ce mois, le Prince Louis de Bade qui commandoir l'Armée des Alliez sur les bords du Rhin, ayant passé ce Fleuve assiegea Eberenbourg qui se rendie le 27, du même mois.

Le 21. du même mois arriva à la Haye la nouvelle des avantages confiderables que l'Armée Imperiale avoit rem-

Comtes de Flandre. 447 remportez en Hongrie sur l'Armée Othomane. On croir que si cette nouvelse' fut arrivée plutôr, elle auroir alteré les dispositions à la Paix entre l'Empire, & la France. La premiere action se passa Ponz éme de Septembre à Zenta où le Prince Eugéne de Savoye qui commandoit l'Armée Imperiale en Hongrie défit une partie de celle des Turcs, dont elle força les retranchemens malgré la vigoureule rélissance de 20000. Janissaires qui les défendoient. Il y en eut plus de 12000 de mez; 72. piécés de Canon gagnées par les Chrétiens, avec plus de six mille Chariots chargez de toutes sortes de Municions de Guerre, & de Bouche. On comptoit le Grand Visir, & l'Aga des Janislaires parmi lesmorts. Tout le Camp du Grand Seigueur qui étoit de l'autre côté de la Teylle ayant été abandonné, les Chrétiens y firent un prodigieux butin.

Le 29, du même mois, les Turcs qui sétoient ralliez dans le dessein de tifer revanche de leur premiere désaite, étant venus à la rencoutre des Chrétiens surent, battus une seconde sois avec perte de plus de 6000 hommes, de 81, piéces de Canon, de 5000 Chariots, un S 6

444 HISTOIRE DES grand nombre de Tentes magnifiques . & entre autres celle du Grand Seigneur. même qui y étoit en personne, laquelle fut estimée 400000. écus, 83. Enseignes, & 7, queues de Cheval. Le Grand Seigneur s'étant sauvé du Combat avec peu de monde, se retira à Bel-grade, & delà à Temeswar. Par le Traité de Paix conclu entre

l'Espagne & la France, celle-s'obligea de rendre la Ville de Luxembourg & le Duché de ce nom, avec le Com-té de Chini, excepté ce qui en avoit été cedé au Roi Trés-Chrétien par le Trairé de Nimegue; la Forteresse de Charleroi & la Ville de Mons en l'état qu'elles étoient alors, celle de Courtrais tous les Lieux, Villes & Bourgs que le Roi Trés-Chrétien à avoit occupez dans les Provinces de Luxembourg, Namur, Brabant, Flandre, Hainaut &c. selon la liste des réunions produite de la part de sa Majesté Catholique; le Roi Trés-Chrétien devoit aussi rendreà sa Majesté Enholique, les Villes de Barcelone, Girone, Rose, & Beluer en Catalogne en l'état qu'elles avoient été priles.

On convint auffi par le même Traite que les Prisonniers seroient rendus de

part

COMTES DE FLANDRE. 445 part & d'autre sans rançon; que la Ville & Château de Dinan seroient remis à l'Evêque de Liege en l'état qu'ils étoient lors qu'ils furent pris par les François; que les Espagnols remettroient l'Île de Ponza, située dans la Mer Mediterranée au Duc de Parme.

Par le Traité qui a été sait entre l'Anglererre & la France, on convint que le Roi Tres-Chretin ne troubleroit ni inquieteroit en quelque façon que ce fûr le Roi Guillaume III. dans la possession de ses Royaumes, & n'assisteroit directement ni indirectement aucun de ses Ennemis; que la Navigation & le Commerce servient Libres entre la France & l'Angleterre; què le Roi Trés-Chrétien feroit remettre audit Roi d'Angleterre tous les Pais, Iles, Forteresses & Colonies qu'il ayon prises sur les Anglois; qu'on nommeroit de part & d'autre des Commissires pour l'examen & jugement des droits & prerentions reciproques que la France & l'Anglereire pouvoient avoir sur les Places & Lieux de la Baye de Hudion; que les Leures de Represailles données de part & d'autre demeureroient nulles & sans effet; Que la Ville, Citadelle & Principauté d'O- range & autres Terres & Seigneuries appartonantes au Roi Guillaume, lui feroient restituez avec les fruits desdites Terres & Seigneuries depuis qu'elles ont été occupées par la France; que l'exercice de la Religion Pretenduë Resormée seroit rétabli dans l'étendue de ladite Principauté; Et que le Traité de Paix sait en 1679, entre le Roi Très - Chrétien & le seu Electeur de Brandebourg seroit rétabli entre sa Majesté Très-Chrétienne & son Altesse Electorale de Brandebourg d'apresent, en tous ses points & articles.

Par le Traité fait entre la France & les Etats Generaux des Provinces-Unies, on demeura d'accord que le Commerce seroit rétabli entre les deux Nations; que les biens saiss, & confiquez de part & d'autre à l'occasion de la guerre pour cause de Religion au autrement, seroient restituez à leurs Legitimes proprietaires; Que le marquisat de Bergop-Zoom seroit restitué au Comte d'Auvergne par les Etats Generaux, que tous les Païs, Villes, Places, Terres, Forts, Illes & Seigneuries tant au dedans qu'an illehors de l'Europe; qui auroient été pris & occupez dépuis le commencement de

Comtes de Flandre. 447 la guerre seroient restituez de part & d'autre au même êtat qu'ils étoient lors de la prise.

Et qu'on renonceroit de part & d'autre aux pretentions reciproques que l'on pourroit avoit tant pour le passé que pour

le prefent.

Le delai, dont les Plenipotentiaires de l'Empereur & des Princes de l'Empire d'une part, & du Roi de France d'autre, étoient convenus, étant sur le point d'expirer; ils signerent le 31. Octobre le Traité de Paix, dont ils étoient demeuré d'accord, excepté plusieurs Plenipotentiaires des Princes Protestans d'Allemagne, lesquels refuserent de le signer, parce qu'il contrevenoit en quelques articles à la sûreté de la Religion Protestante, dans les Lieux restituez par la France. Ce Traité porte entr'autres choses que la Ville de Strasbourg avec toutes les Fortifications tant anciennes que modernes demeureroit au Roi Rrés-Chrêtien, en échange de laquelle Place, il remetera à l'Empereur les Villes de Brisac & de Fribourg en Brisgau; que Philisbourg sera rendu à sa Majesté Imperiale; que les Portifications que l'Empereur aura en deçà du Rhin, & celles celles de France qui seront au de-sa durmême Fleuve, seront demolies tant à Brisach, qu'à Philisbourg & au Fort Louis, que la Forteresse de Montroyal sera demolie. Que le Duc de Lorraine sera rétabli dans la possession de se Etats à condition que les Fortifications de Nanci seroient demolies; que le Prevôté de Longwi & ses dependances demeureroient à la France, aussi-bien que la Forteresse de Saar-Louis.

Que l'Electeur Palatin payeroit à Madame la Duchesse d'Orleans une pension annuelle de 200000. livres, jusqu'à ce que les pretentions de cette Princesse sur la succession de son Pere & de son frere ci-devant Electeurs Palatins, soient liquidées &c. On convint en même tems d'accorder un delai de six semaines aux Electeurs & Princes Protestans qui avoient resusé de signer le Traité, asin de se determiner dans ledit tems, sur l'acceptation ou resus des articles qui y sont contenus.

En consequence de la Publication de ces Traitez de Paix, il a été fait tant d'une part que d'autre de grandes réjouissances; le 7. de Novembre on sit à la Haye un trés - beau seu d'Arti-

COMTES DE FLANDRE. 449 fice separé en trois Machines differentes dressées sur le Vivier, vis avis de la Cour, & qui furent la matiere d'un trés beau spectacle. Le lendemain le Roi d'Anglerense artiva de sa Majesté sur plusieurs sois Complimentée par tous les Plenipotentiaires des Puissances Etrangeres. Elle y donna aussi le Bala la Princesse de Vaudemont, ensuite déquoi sa dite Majesté s'embarqua le 23. du même mois pour l'Anglererre, où l'on se dispose à lui saire une reception des plus magnisiques.

Cependant on reçût de Vienne des nouvelles très glorieuses au Prince Eugene de Savoye, lequel aprés avoir battu deux fois l'Armée Othomane, étoit entré dans la Bossine, qu'il avoit entierement reduite sous l'obessance de sa Majesté Imperiale, aprés avoir pillé & reduit en cendres Seraglio Capitale de cette Brovince, Ville trés riche & la plus marchande de tout le Païs, & pris sur les Turcs toutes les Forteresses qu'ils

y occupoient.

La Pologne a trop de part aux affaires du temps pour ne nous pas donner sujet d'en parler. Jean III. qui y regnoit depuis

Digitized by Google

450 HISTOIRE DES depuis l'année 1674, étant decedé au mois de Juillet 1696. la Pologne fut ouverte aux Brigues de plusieurs Princes Etrangers qui aspiroient à cette Couronne. On comptoit entre les Candidats, les Princes Jacques & Alexandre fils du feu Roi, l'Electeur de Baviere, les Duc de Lorraine & de Neubourg, le Prince Louis de Bade, le Prince de Conti, & ce qui donna sujet d'étonnement à plusieurs, Don Livio Odescalchi neveu du Pape Innocent XI. Le Cardinal Radzicowski Archevêque de Gnesne, Primat de Pologne, & Regent du Royanme pendant l'Interregue, ayant Convoqué la Dieté au 25. do Mai 1697. Lo parti du Prince de Conti se trouva d'abord le plus forr & le plus nombreux, tout le disposoit déja à l'élire d'une commune voix, lors que le Nonce du Pape & l'Evêque de Passau Ambassadeur de la Majesté Imperiale proposérent à la Duese l'Electeur de Saxe, de la part de qui te Baron de Flemming fon Enways fit des offres si avantageux à la Republique, qu'il entraina de son côté une grande partie des suffrages. La Religion Lutherienne, dans laquelle il étoit né, fut d'abord un grand obstacle à son Election,

COMTES DE FLANDRE. 451 tion, mais le Nonce du Pape ayant fait connoître que ce Prince avoit abjuré le Lutheranisme depuis deux ans entre les mains de l'Eveque de Javarin, la plus grande partie des Voix se declara pour hri. Le Cardinal Primat qui soutenoit le parti du Prince de Conti avec beaucoup de chaleur, le fit élire pas ceux de fa faction, & le proclama au même instant. Les Partisans de l'Electeur de Saxe en ayant fait autant de leur côté, protesterent de nullité contre l'Election du Prince de Conti. Le Cardinal Primat de fon core sit les mêmes protestations con-tre l'Election de l'Electeur de Saxe, comme ayant été saite contre les Loix. Mais pendant que chacun des deux par-tis dispuroit à qui soutendroit mieux le choix qu'il avoit sait, l'Electeur de Saixe à qui ses Partisant avoient envoyé une celebre Ambassade pour lui offrir la Couronne, & lui porter le Diplome par lequel il avoir été declaré Roi, entra dans le Royaume avec des troupes, s'empara de la Ville de Cracovie Capitale du Royaume, & se sit Couronner dans la même Ville le 15. de Septembre 1697.

Cependant le Prince de Conti, que

452 HISTOTRE DES ceux de son parti avoient appellé, s'étant embarqué à Dunquerke le 5. du du même mois, avec une suite d'environ mille personnes, sur une Escadre composée de 8. Vaîsseaux, arriva le 17. à la vue du Port de Dantzie, & il debarqua dans l'Abbaye d'Oliva située dans le Voisinage de cette Ville, ou 400. Gentilshommes de son parti le vintent complimenter, & lui jurer de ne point se détacher de ses Interêts. Avant cela le Cardinal Primat avoit fait faire entre tous ceux de son parti une Consederàtion qu'on appelle Rokosz pour maintenir l'Election de ce Prince, & ayant convoqué une nouvelle Assemblée à Warsovie, il le proclama encore à la tête de 12000. Gentilshommes, qui deputerent à ce Prince une Ambassade solemnelle, pour lui presenter la Couronne, & l'inviter à en venir prendre pos session, mais comme il vit enfin que son parti s'affoiblissoit de jour en jour, & que ses Partisans n'étoient pas en état d'executer tout ce qu'ils lui avoient promis, il prit le parti de se retirer aprés avoir sait enlever dix Vaisseaux, appartenans à la Ville de Dantzic, à laquelle. l'Abbé de Polignac Ambassadeur de France

Comtes de Flandre. France en Pologne, fit de terribles menaces de la part du Roi Trés-Chrétien. On assure que sa Majesté a protesté hautement qu'elle maintiendroit l'Election de ce Prince de son Sang: le tems nous aprendra quel en sera l'effet. Cependant le parti du nouveau Roi s'augmente de jour à autre, & ceux qui étoient engagez dans la faction contraire entrent peu à peu dans les interêts, soit dans l'aprehension de perdre leurs biens, ou dans la crainte d'entretenir le feu d'une Guerre Civile, qui ne peut être que tres suneste à ce Royaume, qui n'est déja que trop affoibli par les pertes qu'il a faites dans les Régnesprecedens.

Dieu par sa bonté infinie veuille lui donner la Paix, comme il la vient de donner à tout le reste de l'Europe.

FIN.

TABLE



Des Principales

## MATIERES

Contenuës en ce Volume,

A.

Bhaye de Marquette, sa sondation.

Abbaye de Flines, par qui fondée. Adele, femme de Baudoüin de l'Isle. Adele, Reine de Dannemark. 55.0 Just. Adolfe, Comte de Boulogne. I٢ Adolfe, fils d'Arnoul Duc ee Guelders. Aussi-tôt re-Aire pris par les François. 356 pris par les Espagnols. 357. Pris pour la leconde fois par les Franç. 393 Albert d'Autriche Prince des Pais - Bas. 305. Ses actions memorables, pages /wiv. Alexandre Farnese, Gouverneur des Pais-Bas, 299. Exploits memorables de ce Prince. sbid. Alost assiegé par Guillaume le Norman. 67. Pris par le Duc d'Alençon. 298. Pris & 12sé

par

## TABLE DES MATIERES.

| par les François.                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambrun pris par le Due de Savoye, 411                                                    |
| Amiens surpris par ses Espagnols. 313. Repris                                            |
| par les François.                                                                        |
| Antoine II. Forestier de Flandre.                                                        |
| Atençon, Duc d'Alençon Proclame Duc de                                                   |
| Brabant. 298. Il manque une entreprise sur                                               |
| Anvers, ibid. Il meurt de déplaisir, ibid.                                               |
| Armagnace, parti puissant en France. 168                                                 |
| Armagnace, parti puissant en France. 168<br>Arnont I. dit le Vieil Comte de Flandre, 15. |
| ජ [සා්ා.                                                                                 |
| Arnoul II. Comte de Flandre. 23                                                          |
| Arnoul III. dit le Simple. 40. Tue dans une                                              |
| Bataille par son Oncle. ibid.                                                            |
| Armoul Duc de Gueldres. 203                                                              |
| Arras, autrefois Capitale de la Flandre. 14.                                             |
| Assiegé & pris par ses François. 354 Assie-                                              |
| gé malheureusement par les Espagnols. 379                                                |
| Arras (Cité d') surprise par les François. 233                                           |
| Artevelle. Jaques d'Artevelle Chef des Flamans                                           |
| Rebelles. 111                                                                            |
| Artevelle (Philippe) Chef des Flamans. 119                                               |
| Ath pris par les François. 388. Rendu par eux.                                           |
| 398. Assiegé, & pris par les François. 419.                                              |
| C' saiv. Rendu par le Traité de Ryswick.                                                 |
| 444.                                                                                     |
| <b>B.</b>                                                                                |
|                                                                                          |
| B Alanfon defait par les Hollandois. 316                                                 |
| - pareines monitruentes brites a Dandaerke                                               |
| & à Ostende. 155                                                                         |
| * Bapaume pris par les François. 357                                                     |
| Barcelone se donne aux François, 200. Se re-                                             |

Bapaume prispar les François. 357

Barcelone se donne aux François. 355. Se remet sous la domination Espagnole. 377. Elleest Bombardée par les François. 409. Les François l'assiegent. 427. La reduisent à Capituler. 434. La rendent par le Traité de Rys.

| Ryfwick.                                                                                                         | 44                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Baraille d'Axpoele. 67. De Courtrai.<br>De Mont en Puelle. 194. De Monte<br>112. De Rosebeque. 119. De Nicopoli. | 103               |
| De Mont en Puelle, 194. De Monto                                                                                 | asscl             |
| 112. De Rosebeque. 119. De Nicopoli.                                                                             | 157               |
| De Pavie. 260. De La Bicoque. sbid. D                                                                            | c Ćć              |
| risoles. 268. De St. Quentin. 281. De                                                                            | Gra               |
| velines, ibid. De Lepante 283. De l                                                                              | Frise             |
| 293. De Mock. shid. De Gemblours.                                                                                | 297               |
| De Nieuport. 321. D'Avein. 346. D                                                                                | e Śé              |
| dan. 356. De Honnecour. 359. De la                                                                               | Rou               |
| te 354 De Rocroi. 364. De Lorens.                                                                                | 367               |
| De Lens. 176. De Dunquerke. 383, D                                                                               | e Se              |
| nef, 391. De Montcassel 396. D'Epou                                                                              | iilles            |
| en Catalogne, ibid. De St. Denis. 498.                                                                           | De                |
| Fleurus, 407: De Stafarde, ibid. De Boil                                                                         | ne er             |
| Irlande. 408. Seconde Bataille en Irla                                                                           | ınde              |
| Irlande. 408. Seconde Bataille en Irla                                                                           | ınde              |
| 413. De la Mariaille.                                                                                            | 414               |
| Bataille Navale entre l'Espagne & l'Anglet                                                                       | erre,             |
| funeste aux Espagnols. 301. En Sicile e                                                                          | ntre              |
| funeste aux Espagnols. 301. En Sicile e<br>les François, les Espagnols & les Holland                             | lois.             |
| 394. Dans la Manche entre les Franço                                                                             | 18 <b>&amp;</b> C |
| les Anglois. 407. Entre les François &                                                                           |                   |
| Anglois.                                                                                                         | 410               |
| Bandouin Bras de Fer 1. Comte de Flandre                                                                         |                   |
| Baudouin II. dit le Chauve.                                                                                      | I 2               |
| Baudouin III. dit le Jeune.                                                                                      | 20                |
| Bandouis IV. dit Belle-Barbe.                                                                                    | 26                |
| Baudouin V. dit de l'Isle 31. Les sages con                                                                      |                   |
| qu'il donne à son fils en mourant.                                                                               | 34                |
| Baudouin VI. dit de Mons.                                                                                        | . 37              |
| Baudouin VI. dit de Mons. Baudouin VII. dit la Hache. 51. Sa sever punir les crimes.                             | ite 2             |
|                                                                                                                  |                   |
| Baudoŭin VIII. Empereur de Constantino                                                                           | Pic.              |
| 76. Sa mort trogique. 80. Eloge de ce P                                                                          |                   |
| CC.<br>Restrir de Flandra - Femme de Flance Co                                                                   | 83                |
| B <i>eatrix</i> de Flandre, Femme de Florent Co                                                                  | mic               |

| DES       | M | A | T | I | E | R | E | s. |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Hollande. |   |   |   |   |   |   |   |    |

101

de

Bezançon'se rend aux François. 39I Bergue S. Vinoc se tend aux mêmes. 368 Blanche premiere femme de Robert de Bethunc.

Bonne d'Artois seconde semme de Philippe le Bon. 20I

Bauchain pris par les François. 393 Bouchard d'Avéne, son Histoire. 89

Bruges se revolte contre Maximilien d'Autriche, & fait mourir ses fideles Conseillers. 242. & le retient lui même prisonnier, puis le remet en liberte. 243. @ fuiv.

Brederode esprit factieux se met à la tête de la Noblesse de Flandre. 289. Il est contraint de se retirer en Hollande, où il meurt. Bruxelles bombardé par les François.

Burcard III. Forêtier de Flandre.

Alais assiegé vainement par le Duc de Bourgogne. 197 Pris par l'Archiduc Albert. 3 I-S.

Cambras érigé en Comté, 12. Les Evêques de cette Ville en usurpent la Souveraineté. 28. Le Comte de Harcourt leve le siege de cette Place. 375. Le Roi de France l'affiege en personne, &c la prend.

Cartagene en Amerique pris par les François qui y font un butin confiderable. 438

Catalogne secruë le joug des Espagnols, & se met sous la protection de la France. Cazal pris par les François. 352. Ils obligent

ics Espagnois d'en lever le siège. 354 Gharler I. dit le Bon , Comte de Flandres. 56.

Son droit sur la Flandre. ibid. Ses Vertus. 58.

O Jusv.

## BLE

offin. Sa mort tragique; sa sepulture, & les miracles. 61. Offiiv. Punicion de ses meurtriers. 63. & Juiv. Charles II. surnommé le Belliqueux. 202. Sa magnificence. & ser richesses. 204. Son entrevue avec l'Empereur Frideric Troisieme à Treves. ibid. Il épouse la Niéce du Roi d'Anbleterre avec beaucoup de pompe. 207. Il rétablit Edouard Roi d'Angleterre dans son Royaume. 209. Il fait un Traité avantageux avec Louis XI Roi de France. 210. Il livre le Connétable de France au Roi Louis XI. 215. Il fait la guerre aux Suilles à son malheur. 220. Il perd la vie au siege de Nanci. 323. Eloge de ce Prince. Charles-Quint Empereur & Comte de Flandre. 255. Son Education , & les grandes Succesfions dont il herite. 258. Il parvient à l'Empire. sbid, Ses Victoires Gir les François. 259. Ses Conquêtes dans le Nouveau Monde. ibid. Ses Victoires sur les François. 262 Il oblige Soliman II. à lever le siege de Vienne. 264. 1 punit severement ses Gantois. 266. Il leve le fiege d'Alger. ibid. Il défait & prend prison-, nier l'Electeur de Sane Chef des Protestans d'Allemagne, 270. Il leve le fiege de Mets. ibid. Il se dépossible de ses Etats en faveur de Jonfils, & de fon frere. 277. Il se retire dans un Monastere, où il meurt saintement. Charles II. Roid Espagne, & Comtede Elandre IV. du nom. 387. Les François lui déclarent la guerre, & lui enlevent une partie de la Flandre 388. Il épouse en premieres Nôces Mademoiselle fille ainée du Duc d'Orleans. 399. & en secondes Nôces une Princesse de la Maison de Nenbourg. Charles de Bourbon tue à la prise de Rome. 261

Char-

## DES MATIERES.

Charleros occupé par les François. 387. Le Prince d'Orange leve le siege de cette place. 397. Les François la prennent. 414. & la rendent par le Trasté de Riswic. 444. Combas de 19. François contre 19. Espagnols. 326. Condé pris à discretion par les François qui l'abandonnent. 375. Pris par les mêmes. 393. Cons pris les François. 356. Ils l'assegent une seconde sois, & levent le siege. 407. Corbse pris par les Espagnols, & repris par les François. 349.

François. 349
Courtrai pris par les François. 368. Pris une feconde fois par les mêmes. 401. Rendu par la Paix de Rifwic. 444

#### D.

Amme Ville de Flandre. 207 David Bâtard de Philippe le Bon Evêque d'Utrecht. Dinant pris par les François. 392. Rendu. 444 Dixmude se rend aux François. 370. 384. Qui la reperdent. Ils la reprennent. 416 Dole assiegé vainement par les François. 348. Pris deux fois par les mêmes. 389. 39.I Dousy cede aux François. 10 5. Ils le prennent sur les Espagnols. 388. Qui le leur cedent par le Traite d'Aix-la-Chapelle. Dunquerke pris par les François. 281. Pris une feconde fois par eux. 368. Ils le prennent pour la troisième fois, & le livrent aux Anglois. 383. Qui le cedent aux François moyennant s. millions. 385

Τı

Eberen-

#### E

| Elizabeth de Portugal troisiéme Femme de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 442<br>Phi-<br>201<br>IV.<br>386<br>c dc<br>14<br>Bas.             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                  |
| <b>F.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . •                                                                |
| Amine en Flandre.  Perrand de Portugal, Comte de Flandre Pris par les François à la Journée de Bov 87.  Ferdinand Correz conquête l'Amerique.  Ferdinand de Tolede Duc d'Albe, Gouver des Païs-Bas. haï des Flamans à cause cruauté. 291. Ses Exploits contre les Re lés. 292. O suiv.  Flamans enclins à la Rebellion. 42. 111. 119. 241. 287. O suiv.  Flandre, sa description au commenceme ce Volume. Gouvernée par des Forêtie nom des Rois de France. S. O suiv. Pa érigée en Comté. 11. Elle relevoit autri de la Couronne de France.  Florence en Italie se rend à l'Empereur C les V. | 259 neur de fa ebel-<br>116. ent de ers au er qui efois 3.11 Char- |
| · Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OKEME                                                              |

## DES MATIERES.

| 7/ana - Camara 1 77 21 1                   |      |
|--------------------------------------------|------|
| Florent Comte de Hollande.                 | 71   |
| Fontarabie repris par Charles - Quint sur  | les  |
| François. 259. Ils l'assiegent une autres  | ois, |
| & levent honteusement le siege.            | 355  |
| Fort de Scherek pris par les Espagnols, re | pris |
| par les Hollandois.                        | 347  |
| François tirannisent les Flamans.          | 98   |
| François Valdez leve le siege de Leiden.   | 295  |
| François Pizarre Conquerant du Perou.      | 264  |
| Franconat territoire submergé par la Mer.  | 117  |
| Pribourg pris par les François, 196. Rendu | par  |
| le Traite de Riswick.                      | 447  |
| Frideric III. Empereur entre dans le Bra   | oant |
| avec une Armée.                            | 245  |
| Furnes pris par les François.              | 384  |

#### G.

G and s'érige en Capitale de la Flandre. 75. Saccagée par les Normans. 12. Sa puissance. 97. Pris par les François. Gantoss, leur démêlé avec Gui Comte de Flandre. ibid. Se revoltent contre Louis de Creci. 111. Et contre Louis Malan 116. Ils sont défaits par Charles VI. Roi de France. 119. Ils se revoltent contre Charles-Quint qui les punit feverement. Gip pris par le Duc de Savoye. AI I Girone affiegé vainement par les François. 378. Qui la prennent ensuite. 415. Et la rendent par le Traité de Riswick. Godefros Duc de Brabant. 29. 0 30 Granvelle Cardinal hai des Flamans. 288 Gravelines pris par les François. Gui Comte de Flandre. 96. Detenu deux fois prisonnier par les François. 97. Il oblige les Magistrats de Gand à lui rendre compte des des

des deniers publics. 98. Il meart en prison. 101. Il laisse une nombreuse posterité. Guillaume surnommé le Norman est fait Comte de Flandre par faveur. 65. Il se rend odieux aux Flamans. 66. Il meurt d'une blessure en assiegeant Alost. Guillaume d'Torer, les précentions sur la Flan-Guillaume de Nassau Prince d'Orange, aspire au Gouvernement des Païs-Bas. 288. Il se retire en Allemague. 291. Il revient dans le Païs-Bas avec une Armée qui deserte faute de paye-Guillaume Henri Prince d'Orange, Capitaine Général des Provinces Unics. 391. 393. 394. & luiv. Appelle par les Anglois. 403.404. Il est couronné Roi d'Angleterre. 405. Il gagne lá Bataille de Boine. 408. Faux bruit de sa mort. shill. Il prond Namur. 418. Il estreconnu Roi par les François. 445

| <b>H.</b>                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LI Aelem assegt & pris par les Espagnols:<br>Herdelberg saccage par les François. | 294         |
| Herdelberg Saccage par les François.                                              | 413         |
| Hedin pris par les Erançois.                                                      | 355         |
| Henri II. Empereur saccage la Flandre,                                            | 355<br>&:10 |
| reconcilie avec Baudoum Belle Barbe.                                              | 27          |
| Hermongurde Femme de Lideric II.                                                  | *           |
| Herefre de Calvin se ghisse dans les Païs                                         | Bas         |
| Hulft pris par l'Archiduc Albert.                                                 | 3.15        |

1.

J. Acques III. Boi il'Angleserre fait emprisonner les Evôques de son Royanne. 402. Il arme

| D 17.4                   | ALA THEE TA                         | n c             |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| D # 2                    | MATIET                              | K E 3.          |
| TATIC DONE & UPD         | oler on gepardnem                   | ent du Prince   |
| al'Orange. 404           | i. Il elt abandoni                  | ne par les Su-  |
| Jets. abid. Et fe        | rctire en France.                   | did. Ilpalic    |
| en Irlande, &            | leve le siage de l                  | iondonderri.    |
| 405, See Gan             | trogias sam anat                    | au pallage de   |
| la Boing,                |                                     | .408            |
| Jean Duc de B            | ourgogne & Com                      | te de Flandre.  |
| 156. Il est fais         | ourgogne & Com<br>prisonnier à la B | ataille de Nì-  |
| copoli, 137. Il          | fait assassiner le D                | uc d'Orleans    |
| frere du Roi C           | Charles VI.                         | 161. O Jun.     |
| Fran Persi Dock          | enr en Theologica                   | ntreprend de    |
| justifier ce mei         | irtre.                              | 165             |
| Rean Duc de Bo           | ourgogne excise d                   | es liedinions à |
| Paris. 168. II.          | eit allatiné par le                 | -abenamande-    |
| . <b>m</b> ent du Daupl  | iin, 172. Pormait                   | dese Prince.    |
| £75.                     | ` ;                                 |                 |
|                          | Comte de Hainaut.                   |                 |
| Jean d'Autriche          | Gonvernour des:P                    | aïs-Bas, ses    |
| exploits memo            | rables & sa mort.                   | 297             |
|                          | Lutriche Gometne                    | ur des Palis-   |
| Bas.                     | 1.3                                 | . 382           |
| <i>Je wure</i> de Consta | iminople Comtoff                    | e de Flandre.   |
| 84 Elle époul            | e en premieres N                    | oses Ferrand    |
| de Perregal. 8           | 3. Et en lecondes                   | Nôces Tho-      |
| mas:desavoye.            | 87. Sa mort.                        | <b>.88</b> .    |
| Jenulalam. Rois          | de Jerulalem f                      | scoutue par     |
| Thierri d'Alfa           | ce. 68. Et par Phil                 | lippe d'Alla    |
| ce.                      |                                     | 73              |
| inghelram VI. F          | orênier de Flandre                  | 6               |
| beenderson prodi         | gieuse en Flandre.                  | 1.545           |
|                          | oon teconde femm                    | e de Charles    |
| le Belliqueux.           |                                     | 247             |
| Habelle Claure E         | ogewie Infante d'E                  | ipagne Prin-    |
| celle des Païs-l         | Bas épouse l'Arch                   | iduc Albert.    |
| 318. Elle gouv           | erne seule aprés l                  | a mort d'Al-    |
| ::bott. 337. Ses:        | vertus & sa prude                   | nce. said. Sa   |
| mort.                    |                                     | 343             |
|                          |                                     |                 |

T 4

Digitized by Google

343 Isabelle

Ifabelle de France Femme de Philippe II. Roi d'Espagne. 282 Judish de France premiere Comtesse de Flandre enlevée par Baudoüin Bras de Fer, qui l'épouse ensuite du consentement du Roi Charles le Chauve pere de cette Princesse. 9. Of suiv.

#### L.

Liderse le Buc premier Forêtier de Flandre.

Liderie II. surnommé d'Harlebek. Liege bombardé par les rrançois. 409 L'Iste pris par les François. 388 Limeric, dont le Roi Guillaume III. leve le , fiege. 408 Limbourg se rend aux François. 392 Louis de Crees Comte de Flandre, 108. La Flandre lui est ajugée par Arzêt du Parlement de Paris. 110. Sa mauvaise conduite. ibid. Les Gantois le mettent en prison. 111. Le Roi de France l'affifte contre les Flamans rebelles. 112. Il cede la Zelande au Comte de Hollande. ibid. Il est tué à la Bataille de Creci. 112 Louis Malan II. du Nom, Comre de Flandre. 113. Son Mariage 115. Sa vie déreglée. ibid. Il fait la guerre aux Ganiois. ibid. Sa mort. 118. Reflexions fur sa vie. Louis XIII. Roi de France. 341. Sa mort. 363 Louis XIV. Roi de France, sa naissance. 353. 363. & Juiv. Son regne. Louis de Requesens Gouverneur des Pais-Bas. Luxembourg bombardé. 401. Pris par les Fran-

Luxembeurg bombardé. 401. Pris par les François, ibid. Rendu par le Traité de Riswick.

Malie,

## MATIERES.

M Alte, siege de Malte levé par les Turcs. 282. Marguerite premiere Comtesse de Flandre, Femme de Baudouin Comte de Hainaut. 74. Ses persections d'ame, & de corps, 75. Sa mort. Marguerite de Constantinople Comtesse de Flandre. Son mariage avec Bouchard d'Avénes cause de grands desordres. 89. Son second mariage avec Guillaume de Dampierre- 93. Sa charité envers les pauvres. Marguerite d'York, troisiéme Femme de Charles le Belliqueux. 207. Magnificences qui se firent à ses Nôces. Marguerite III. Comtelle de Flandse, Femme de Philippe le Hardi. 146. Sa renonciation à la communauté de son mari. Marguerite de Parme Gouvernance des Païs-Bas. 288 Margnerite de Brabant, Femme de Louis Malan Comte de Flandre 115 Sa cruauté à l'endroit d'une des Concubines de son mari. ibid. Marie Reine d'Angleterre, Femme de Philippe II. Roi d'Espagne. Marie de Bourgogne, Princesse des Païs-Bas. 228. Elle tache en vain d'appaiser les Flamans par ses pleurs. 233. Elle épouse Maximilien d'Autriche. 237. Elle meurt d'une chûte de de cheval. Marie Anne d'Autriche Reine d'Espagne. 385. Marce Therese d'Autriche, Roine de France. 384. Mastricht pris par le Duc de Parme 299. par les Hollandois. 341. par les François. 391. Assie-TS

gé

| gé vainement par le Prince d'Orange. 394          |
|---------------------------------------------------|
| Maximilien d'Autriche épouse Marie de Bour-       |
| gogne. 237. Les Habitans de Bruges le retien-     |
| nont prilomnier. 443. Ils le mourent en liborré.  |
| 244. Il leur fait la guerre, 246' Il fe retire en |
| 244. If feur fait is guerre, 246 if fe feure en   |
| Allemagne. 246. Eloge de ce Prince. 1614. Sa      |
| mort. 248                                         |
| Mayence ppie pardes François. 403                 |
| Michelle de France Femme de Philippe le Bon.      |
| 177.                                              |
| Meddelbourg fe rend aux Confederez aprés un       |
| fiege de 22 mois. 294                             |
| Mons repris par le Duc d'Albeiuries rebelles de   |
| Flandre. 292. Affiege & pris par le Roi de        |
| France. 409. Rendu par le Traité de Riswick.      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |
| 444.                                              |
| Montmeillan assiege par les François se rend      |
| apres 2 mois de fiege. 409                        |
| Mort tragique d'Imbercourt, & d'Hugonet           |
| Chancelier de Bourgogne condannez injuste-        |
| ment par les Gantois. 233                         |
|                                                   |
| N: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           |
|                                                   |
| AT Amer Corneis nor Joan d'Americhe, son.         |
| Affliege, & pris par le Roi de France. 410.       |
| STINGS , or PID PALLE MOLDETIANCE, 410.           |

Afficgé, & pris par Jean d'Autriche. 197.
Afficgé, & pris par le Roi de France. 410.
Repris par les Alliez. 416
Mance Afficgé par le Duc de Bourgogne, 222
Naples se revolve contre les Espagnois. 371. Le
Duc de Guise est declaré Generalissime de
Naples. 172. 41 est pris par les Espagnols.
373.

Mece pris par les François. Mormans ravagont la Flandre.

Odoacre

407

. 11

## DES MATIERES.

0.

Ocacre septiéme Forestier de Flandre.

Ogune Femme de Baudouin Belle Barbe, accouche à l'âge de 50 ans.

Drange Principauré rendué à son Prince par les François.

Ordre de la Toison d'Or, institué par Philippe le Bon.

190

Origins de la Maison d'Autriche.

258

Offende Assiegé pendant trois aus par l'Archiduc Albert, 322. Capitule.

Oudenarde pris par les François, 388. Le Prince d'Orange leve le Siege de certe Place.

392

P.

D Alumas ferend aux François. Parloment de Malines établipar Charles le Belliqueux. Perpignen Assingé par les François. 338. ∵Capitule. Philippe d'Alface Comte de Handros, tient le parti de la France, se appelle en Duël Richard Roi d'Anglererre. 72. Hichange les Armoiries de Flandre. 73. Il fait un voyage à la terre Sainte, & y monrt. Philippe II. dit le Hardi, épouse l'Heritiere de Flandre. 146. Pourquoi sumommé le Mar-Il prend le parti du Pape Clement contre Urbain. 151. Sa mort. 152. Eloge de Prince. Philippe III. dit le Bon, Duc de Bourgogne & Comte de Flandre. 176 . Se Ligue avec les An-- glois. 178. 179 Il se reconcisie avec le Roi de France par le Traité d'Arras, 181. Sa puisfance.

## TABLL.

sance. 185. Magnificence de ses nôces. 189. Il institué l'Ordre de la Tolson d'Or. sbid. Sa clemence envers ses Ennemis. 193. mort. 197 Eloge de ce Prince. 198 Philippe IV. dit le Beau Comte de Flandre. 249 Ses perfections de corps & d'esprit. ibid. Il épouse Jeanne de Castille, & est Couronné Roi d'Espagne. ibid. Sa mort. Philippe 11. Roi d'Espagne & Comte de Flandres, 5. du nom. 280. Ses Victoires sur 12 France. 281. Son mariage avec Isabelle de France 282. Il fait la guerre aux Infidéles avec succez. ibid. Il se rend maître du Portugal. 285. Les Flamans se revoltent contre lui. 287 & Surv. Sa constance. 302. Il donne du secours à la Ligue de France. 303. Sa mort. Philippe IV. Roi d'Espagne & Prince des Païs-Bas, fixiéme du nom. 343. Son Régne

Philippe IV. Roi d'Espagne & Prince des Païs-Bas, sixiéme du nom. 343. Son Régne malheureux, ibid. & suiv. Sa mort. 386 Philipsbourg pris par les Imperiaux. 394. pris par les François. 403. rondu par la paix de Riswick. 447

Pignerol, les Alliez levent le Siege de cette Place. 414. Il est demoli faivant le Traité fait entre la France & la Savoye. 419

Q.

Querelle entre les Ducs d'Orleans & de Bourgogne 141

R

R Aoul Comte de Cambrai.

Religion Lutherienne infecte l'Allemagne.
259.261.

Rcli-

## DES MATIERES.

Religion de Calvin introduite en Flandre, & les desordres qu'elle y cause. 287. 290. Abolse en France. Richilde femme de Baudou in de Mons, son or-37. & Suiv.

gueil & son avarice.

Robert I. dit le Frison, Comte de Flandre. 40. & 42. Il épouse la Veuve du Comte d'Hollande. 33. Il tuë Arnoul son neveu dans un Combat. 43. Il s'empare de la Flandre. ibid. Apparirion arrivée à ses Ambassadeurs. 44. Il fait un Voyage à Jerusalem, où il fut épouvante par des visions terribles. 45. Sa mort. 46.

Robert II. dit le Jerosolimitain Comte de Flandre. 47. Il mene des Troupes à la Terre Sainte. ibid. Il donne du secours au Roi de France contre les Anglois, 49. Il meurt d'une chûte de cheval. ibid. Reflexions sur sa Vie.

Robert III. surnommé de Bethune Comte de pag. suiv. Flandre. 105. Ses exploits. Rosele semme d'Arnoul II. Comte de Flandre.

25.

| ST. Guilain prispar les François.                                       | 397    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| St. Omer, pris par les François.<br>St. Quentin pris par les Espagnols. | 396    |
| St. Quentin pris par les Espagnols.                                     | 28 I   |
| Savoye. Le Duc de Savoye entredans la                                   | Ligue  |
| d'Ausbourg, 407. Les François occupe                                    | nt Ton |
| païs. ibid. & juiv. Il fait la paix avecla                              | Fran   |
| ce.,                                                                    | 418    |
| Sibile II. femme de Thierri d'Alface.                                   | 7.0    |

#### T.

| PHierri d'Alface Comte de Flandre. 68. Il                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Thierri d'Alfare Comte de Flandre. 68. Il fait quatre voyages à la Terre Sainte. ibid. |
| Thionville pris par les François. 366                                                  |
| Tournay, se rend aux François. 388                                                     |
| Tortone, pris par les mêmes. 361                                                       |
| Traité de Chartres entre le Bourguignon & les                                          |
| Orleanois. 167                                                                         |
| Trave d'Arras entre les François & le Duc de                                           |
| Bourgogne. 181                                                                         |
| Trastez de Conflans & de Peronne. 209. & saiv.                                         |
| Trané de Madrid. 161. De Cambrai. 163. De                                              |
| Château Cambrefis, 282. De Vervins. 303.                                               |
| De Munster, 372. Des l'itenées 384. D'Aix                                              |
| la Chapelle. 189. De Nimegue. 198. O luiv.                                             |
| DeRyswick. 435.0° [usv.                                                                |
| Treve entiel Espagne & la Hollande. 326                                                |
| Turin, pris par les Espagnols & repris par les                                         |
| François.                                                                              |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                |
| v.                                                                                     |
| TAlencienne cedée à Baudouin Belle Barbe                                               |
| par l'Empereur Honri II. 27. Codée an                                                  |
| Comtede Hamone                                                                         |
| Valencionne, les François lement le Siege de cette plate, 381. pris par les François.  |
| cette place, 381. pris par les Francois.                                               |
| 19%                                                                                    |
| Pererel, prispar les Espagnole. 351                                                    |
| Victor Amedec I. Duc de Savoye, meurt à Ver-                                           |
| ceil.                                                                                  |
| Victor Amedee II. Duc de Savoye, entre dans la                                         |
| Ligue d'Ausbourg. 407. Fait la paix avec la                                            |
| <b>~</b> - <b>U</b> , , .                                                              |

France.

Toland

## DES MATIERES

#### Y.

Y Oland femme de Pierre d'Auxerre Empereur de Constantinople.

107 Toland II. femme de Robert de Bethune Comte de Flandre.

107 Tyres, pris par les François. 374.

108 pris une seconde fois par les mêmes.

109 Train Comte d'Alost.

109 71

#### Z.

Z Elande donné par Baudouin de l'Isse Comte de Flandre à Robert le Frison son sils, 33. Cedée au Comte d'Hollande par Louis de Creci Comte de Flandre. 112 Ziriazée, pris par les Espagnols. 296

Fin de la Table des Masieres.

JAN 25 1921